







Rece De Monnin A 403 AAGO 377 2-092



# PHILOSOPHIE

BON-SENS,

## REFLEXIONS

PHILOSOPHIQUES

Sur l'Incertitude des Connoissances Humaines , à l'Usage des Cavaliers & du Beau-Sexe. NOUVELLE EDITION,

Revue, Corrigée & Augmentée d'un Examen Critique des Remarques de

MR. L'ABBÉ D'OLIVET,

De l'Académie Françoife, sur la Théologie
des Philosophes Grees.

PAR MONSIEUR .

LE MARQUIS D'ARGENS, TOME SECOND

> 303**0** 30303 303030

A LA HAYE,
Chez PIERRE PAU
M. DCC XLVII.





## **E**3. E3. E3. E3. E3.

### TABLE

DES

### REFLEXIONS

ET DES

#### **PARAGRAPHES**

DE CET OUVRAGE.
TOME SECOND.

## RÉFLEXION QUATRIEME

LINCERTITUDE

DE LA

#### MÉTAPHYSIQUE

S. I. Neroduction. Pag. I. I. Que nous n'avons point d'idees in nées.

| 90.    | and the second s |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IV     | TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| III. C | Qu'il n'est aucune règle de Mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le nui       |
|        | foit innée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            |
| 'IV O  | ue nous n'avons point d'idée inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1. 3.      |
| 1V. 2  | Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13           |
| .V. Q  | ue si Dieu avoit empreint son idée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : dans       |
|        | notre ame , il l'eut empreinte ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nette-       |
|        | ment , & d'une manière diff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | incte.       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16           |
| VI.    | Que les Philosophes anciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n'ant        |
|        | eu aucune véritable idée de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 3777 6 | Des le confensement ménéral utal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 19         |
| ATT. 7 | Que le consentement général n'est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | point        |
|        | une preuve nécessaire de l'exi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|        | de Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24           |
| VIII.  | De l'existence de Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34           |
| IX. Qu | ue la Matière n'est pas coéternelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | avec         |
| _      | Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40           |
| X. De  | notre ignorance fur la nature de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pa-          |
|        | me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| XI. Si | notre ame est matérielle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44           |
| VII C  | i mama ama all materiette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 55         |
| 211, 0 | i norre ame est matérielle, & si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| *****  | est mortelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65           |
| XIII.  | Qu'il n'est aucune preuve évic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>dente</i> |
|        | contre la matérialité de nos a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mes.         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73           |
| XIV.   | Que l'ame des bêtes est une pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | euve         |
|        | que la Matière peut acquérir le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a fa-        |
|        | culté de penser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76           |
| XV. F  | Réponse à une objection des Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|        | Gone come objection des Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1716-        |
|        | siens contre la matérialité de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 37777  | me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92           |
| XVI.   | Que l'ame humaine est composé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e de         |
|        | deux parties, dont l'une eft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|        | Sonnable , & l'autre irraiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nna-         |
|        | ble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95           |
|        | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ſÚ.          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

ĺ

| DESREFLEXIONS.                                                 | . **     |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| XVII. Que l'ame est spirituelle, es                            | r qu'on  |
| XVII. Que l'ame est spirituelle, & est obligé de la croire imm | aiériel- |
| le,                                                            | 109      |
| XVIII. De l'immortalité de l'ame,                              | TII      |
| XIX. Si la croiance de l'immortalité                           | de l'a-  |
| me est essentielle au carac                                    | tère de  |
| l'honnêse homme.                                               | 125      |
| XX. Que l'ame est immortelle.                                  | 133      |
| XXI. Récapitulation                                            | 238      |



REFLE-

#### TABLE DES REFLEXIONS

#### REFLEXION CINQUIEME,

CONCERNANT L'INCERTI-TUDE DE L'ASTROLOGIE-IUDICIAIRE.

S. I. T Ntroduction. F43 II. 1 Combien les principes de l'Aftrologie-Judiciaire font ridicules. Qu'il est impossible que l'influence des astres puisse déterminer le bon-heur ou le malheur des hommes. ш.

IV. Que les Cometes ne sont point des signes qui présagent des événemens V. De la fourberie & des filouteries des Aftrologues.



EXAMEN

## E X A M E N CRITIQUE

## DES REMARQUES

MR. L'ABBÉ D'OLIVET, de l'Académie Françoise,

#### SUR

LATHEOLOGIE DES PHILOSOPHES GRECS.

OU L'ON RE POND PAR OCCA-SION A PLUSIEURS OBJEC-TIONS DE CET ACADEMI-CIEN CONTRE MR. BAYLE, Pag. 165

S. I. D Es Ouvrages qui peuvent nous être utilet pour connoître la Théologie des ancient Philosophes Grees, 168
III. Du système de Thales, 192
III. Du système d'Anaximandre, 226
IV. Sur le système d'Anaximenès, 232

| STAMEN CRITICAL                                         | F.,        |
|---------------------------------------------------------|------------|
| VIII EXAMEN CRITIQU.<br>V. Sur le système d'Anaxagoras. | 2.51       |
| V. Sur te jyjteme a 21managorus.                        | Dhile      |
| VI. Par le mot d'Esprit , tous les                      | F milojo-  |
| phes entendoient également                              | une ma-    |
| sière subtile. Explication                              | du syste-  |
| me de Platon. Signification                             | n du mot   |
| ΑΣΩΜΑΤΟΝ.                                               | 2.56       |
| VII. Les premiers Peres de l'Egl                        | ile n'ont  |
| VII. Les premiers 1 eres de v Es                        | citaralità |
| point connu la parfaite spir                            |            |
|                                                         | . 274      |
| VIII. Du tems où la pure spiritt                        | ialite ae  |
| Dieu a été connue dans l'E                              | glife La-  |
| tine.                                                   | 304        |
| IX. Sur le système de Pythagore,                        | er fur la  |
| manière dont Platon a                                   | admis la   |
| Manustachala                                            | 216        |
| Métempsychose.                                          |            |
| X. Sur le système d'Aristote & la                       | Presen-    |
| due supposition de tous ses                             | Ouvra-     |
| ges.                                                    | 327        |
| XI. Sur le système de Démocrite.                        | 358        |
| XII. Conclusion.                                        | 384        |
| zazz, commingrous,                                      | -          |





## REFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

SUR

L'INCERTITUDE DES CONNOISSANCES HUMAINES.

解講解說:編譯編譯解譯語語編譯:編譯編譯 REFLEXION QUATRIEME,

CONCERNANT

LA METAPHYSIQUE.

INTRODUCTION



qu'on traite principalement en Méta-Tome II. A physi2 LA PHILOSOPHIE physique, de Dieu & des choses qui

sont au-dessus de la Nature.

Si nous nous arrêtons aux sentimens d'un illustre Phistosphe, la Métaphisque & la Théologie scholastique ne servent à rien, & ne donnent à Pentendement aucune connossiance nouvelle. Chacun peut voir, dit Locke, une infinité de propositions, de raisonnemens, & de conclusions, .... dans les Livres de Métaphisque, de Théologie scolastique, & d'une certaine Phisque, dont la lesture ne sui apprendra rien de plus de Dieu, des Espris & des Corps, que ce qu'il en savoit avant d'avoir parcouru ces. Livres (\*).

Cet Auteur ent pa ajouter que ces Ecrits, loin de fervir à infruire, empêchent de trouver la vérité, par la confusion que causent les idées fausses dont ils rempissent l'entendement. La Métaphisque scholastique & les queftions inutiles dont elle est semée, sont

, iont

<sup>(\*)</sup> Locke, Essai Philosophique sur l'Entendement Humain, Liv. IV. Chap. VIII. pag. 791.

DU BON-SENS, Reflex. IV. aussi pernicieules à l'esprit que les règles de la Logique d'Aristote. Elles font plus propres, dit Mallebranche (\*), pour diminuer la capacité de l'esprit, que pour l'augmenter , parce qu'il est visible que si on veut se servir, dans la recherche de quelque vérsié, des règles qu'elles nous donnent, la capacité de l'esprit en sera partagée de sorte, qu'il en aura moins, pour être attentif & pour comprendre toute l'étendue du sujet qu'il examine. Il en est de même de la Métaphysique des écoles; elle traite tant de questions inutiles & impénétrables, elle embrasse tant de sujets différens, & qui sont absolument au-dessus de la portée de l'entendement humain, qu'elle empêche & détourne l'attention qu'on dévroit donner aux choses nécessaires, & qui font à la portée des connoissances humaines.

Les Philosophes scholastiques ont encore le désaut de répandre le doute sur les matières les plus claires & les plus

<sup>(\*)</sup> Recherche de la Vérité, Liv. III. Chap. III. pag. 181.

plus évidentes; ils sont accoutumés à mettre en controverse les sujets les plus connus, & dont on a les notions les plus certaines. Cette conduite accouteme insensiblement l'esprit à douter des choses les plus certaines, & à crore probables celles qui sont les plus faufies. Ce sont ces vaines disputes parmi les Théologiens & les Moines, qui ont occasionné tant d'Héréses, & qui encore aujourd'hui sournissent des armes à l'Athésime, qu'on doit regarder comme le comble de l'aveuglement.

Je vous avoüe, Madame, que je trouve ridicule qu'on mette en doute tous les jours dans les écoles l'existence de Dieu. Il est ridicule d'agiter une question, que tout homme qui n'est pas privé de la raison, & qui veut faire ulage de la lumière naturelle, reconnoît évidente. Il arrive souvent que dans ces disputes on apporte, pour prouver l'existence de Dieu, les raisons les plus soibles, & que les débauchés & les libertins, s'ils n'éteignent pas entiérement leur lumière naturelle, la laissent obscurcir par mille doutes dangereux.

DU BON-SENS, Réflex. IV.

Je crois donc que lorsqu'on veut prouver la nécessité de l'existence de Dieu, il saut précissement n'apporter que des raisons décisives, certaines, & qui sont connues detous les hommes, pour peu qu'ils veuillent résléchir. Je pense qu'il saut rejetter toutes les preuves douteuses, ou qu'on peut mettre en controverse, telles que sont celles qu'on veut tirer de l'idée innée de Dieu, du consentement universet, &c. lesquelles étant douteuses, & peut-être sausses, ne servent qu'à éloigner les véritables démonstrations d'une vérité évidente.

\$3 \$3 \$3 \$5 \$5

#### 6. II.

#### QUE NOUS N'AVONS POINT D'IDE'ES INNE'ES.

JE vous ai promis, Madame, que je Jitacherois de vous prouver que nous n'avons aucune idée innée; je vais vous tenir ma parole, & j'espère de vous persuader de la vérisé de mon

epinion.

Premiérement, si Dieu gravoit dans nos ames un certain nombre d'idées & de principes, qu'elles apportassent avec elles dès le moment qu'elles sont créées, il faudroit que tous les hommes leur donnassent un consentement général, & que ces idées sussent universellement les mêmes dans ses divers entendemens. Or, les principes, auxquels on donne préstrablement à tout autre, la qualité des principes innés, ne sont pas reçus universellement. En voici la preuve.

Ces deux propositions; Ce qui est, est; & il est impossible qu'une chose soit, & ne soit pas, passent pour innées, pré-

DU BON-SENS, Réflex. IV. 7 férablement à toutes autres. Cependant on ne sauroit nier que les ensans & les imbécilles n'en ont pas la moindre idée ; car il est ridicule de dire qu'une notion est empreinte dans l'ame innée, & formée avec elle; que l'ame ne la connoît pas, & qu'elle n'en a aucune perception. C'est faire de cette notion un pur néant, & j'aimerois autant soutenir que l'ame a la faculté de penser, & pourtant ne pen-

fe pas.

Si l'on est en droit d'assurer qu'une idée est dans l'entendement, lorsque l'entendement ne l'a point encore apperçue, on pourra conclure de-là que toutes les propositions véritables, & que l'esprit regarde comme telles, étoient dejà imprimées dans l'ame, & innées avec elle. D'ailleurs, ne paroît-il pas absurde que les enfans aient le pouvoir de penser; d'acquerir des connoissances; de donner leur consentement à différentes vérités, & qu'ils ignorent cependant les notions que la Divinité imprime dans leurs ames ? Et est - il possible de s'imaginer qu'un enfant recoive des impressions des objets exté-A 4 rieurs,

rieurs, & n'a aucune comnoissance des caractères que Dieu a gravés dans son ame, pour servir de sondement à toutes les notions qu'il peut acquérir, & à toutes les résses, cés en qu'il peut faire dans la suite?

Il étoit donc inutile que la Divinité imprimat dans l'ame des idées innées dont elle devoit faire si peu d'usage, & qu'elle pouvoit acquerir autrement, & je ne crois pas qu'on ofe soutenir que les ensans aient aussi-tôt des notions de cette proposition; Il est impossible qu'une chose soit, & me soit pat en même-tems, que de bien d'autres vérités qui seur sont connues.

J'ajouterai, avant de finir ce Chapitre, que s'il y avoit des idées innées, elles dévroient paroître avec plus d'éclat dans l'esprit des idiots, des enfans, & des gens sans Lettres, (où cependant l'on n'en voit aucune trace) que dans les autres hommes, dont les esprits sont altérés & corrompus par la coutume, les préjugés, & les opinions étrangères, & dont les pensées ont pris une nouvelle sorme par l'étude; au licu que celles des ensans, des idiots, & des gens

pu Bon-Sens, Réflex. IP. o gens fans Lettres n'ont point été brouillées par le mélange des dodrines acquifes par l'Art, & que ces beaux caradères que Dieu a gravés dans leur ame, doivent être dans un ordre parfait (\*).

#### S. III.

QU'IL N'EST AUCUNE RE-GLE DE MORALE QUI SOIT INNE'E.

I I: s'en faut bien que les principes de Morale soient reçus d'un consentement aussi universel que les maximes spé-

(\*) Que s'il y a des gens qui osent affürer que les enfans ont des idées de ces maximes générales & abstraires, dans le tems qu'ils commencent à connoître leurs joites & leurs poupées, on poutroir peut-être dire d'eux, fans leur faire grand tort, qu'à la vérité ils sont fort zèlés pour leurs sentimens; mais qu'ils neles défendent pas avec cette aimable sincérité qu'on découvre dans les enfans. Locke, Essai Philosophique sur l'Entendement Humain, Livi. 1. Chap. 1. pag. 31.

spéculatives. Ainsi, ce consentement étant nécessaire pour constater la vérité des idées innées, même au jugement de ceux qui les soutiennent, des qu'on peut prouver qu'il n'existe point, toutes ces prétendues notions, gravées par la Divinité même, croulent, & n'ont plus aucun soutien.

Il est aisé de prouver que rien ne passe pour juste, ou honnête parmi quelques peuples, qui ne passe pour iniuste, ou mal-honnête parmi quelques autres. Les Caribes engraissent leurs enfans pour les manger; & pour qu'ils foient d'une graisse plus abondante & plus délicate, ils leur font l'opération que les Italiens font aux leurs pour leur rendre la voix plus claire. Plusieurs peuples du Pérou font leurs concubines des femmes qu'ils prennent à la guerre; ils nourrissent delicatement jusqu'à treize ans les enfans qu'ils en ont, & les mangent alors. Ils en font autant de leurs concubines, Iorsqu'elles ne sont plus d'enfans (\*). En tout cela ils ne croient

<sup>(\*)</sup> GARCILASSO DE LA VEGA, Histoire des Yncas, Liv. I. Chap. XII.

pu Bon-Sens, Réflex. IV. 11 eroient pas faire plus de mal, qu'un François qui met au pot une vieille poule qui ne fait plus d'œufs. Les Drufes, peuple du Mont-Liban, époufent leurs propres filles; & dans certain jour de l'année ils fe mélent indifféremment avec les femmes les uns des autres (\*). On prétend qu'il y a à Londres & en Hollande une Secte de Multiplians, qui fe tiennent cachés par la crainte des Magistrats, mais qui n'en croient pas pour cela ce mêlange plus criminel, ni moins pieux.

S'il étoit donc vrai qu'il y eût des principes de Morale innés & gravés dans l'ame de tous les hommes, feroitil possible qu'il y eût des Nations entières, qui d'un confentement unantme & universel, démentissent unantme & universel, démentissent par leurs discours & par leurs actions les principes de la justice & de la vérité, defquels chacun d'eux auroit une convidion évidente en lui-même ? Et st l'on répond à cela, que Dieu grave dans

<sup>(\*)</sup> BESPIER, Remarques sur Ricaut, Tom. II. pag. 649.

dans le cœur de l'homme l'idée du bon & de l'honnête; mais que l'homme pervertit cette idée par une fausse application, il sera aisé de détruire cette objection; car qu'y auroit-il de si inutile que ces idees qui ne serviroient à rien, & dont l'ame ne feroit aucun usage? Je ne crois pas qu'on veuille foutenir qu'un Druse, véritablement zèlé pour la religion, nourri au milieu de les compatriotes, ait jamais refléchi aux principes innés de Morale qu'on lui prête. Il est aussi persuadé qu'en couchant avec sa fille, il fait une bonne & pieuse action, qu'un Italien qui baise la mulle du Pape, qu'un Espagnol qui se foiiette dévotement le Vendredi-Saint sous les senêtres de sa maitresse, qu'un Janséniste qui déchire impitoiablement la réputation d'un Moliniste, & qu'un Moliniste qui le lui rend au double. On ne fauroit douter qu'il n'y ait dans toutes les Religions des gens qui les croient, & qui les ont cru des leur ensance, de bonne-foi; & avec une entière foumifsion. Que deviennent donc les idées ninées? A quoi sont-elles bonnes? Je ne:

DU BON-SENS, Réflex. W. 13 ne vois pas qu'elles foient de plus grande utilité, que l'acceptation forcée de la Bulle Unigenius, par quantité de pauvres Religieuses, étoit nécessaire au bien de l'État.

#### 5. IV.

#### QUE NOUS N'AVONS POINT D'IDE'E'INNE E DE DIEU.

C I Dieu avoit dû graver dans no-J tre ame quelque notion qui fût innée avec elle, sans doute il y eût tracé en caractère évident & distinct l'idée de la Divinité; mais nous avons des preuves convaincantes que tous les hommes n'ont point la connoissance de l'Etre fouverainement bon & parfait. Les Anciens ont eu parmi eux des Sedès entières qui nioient absolument l'existence de la Divinité, & dans ces derniers tems on a découvert un nombre de Nations qui n'en avoient aucune idée. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'il s'est trouvé des peuples entiers, qui, croiant l'immortalité de l'ame., n'a-

n'avoient cependant aucune notion de Dieu, & étoient fort étonnées lorsqu'on Ieur aprenoit qu'il y en avoit un.

. Les peuples des Isles Marianes ne reconnoissoient aucune Divinité, avant qu'on leur eût prêché l'Evangile ; ils n'avoient pas la moindre idée de Religion. Ils étoient sans Autels, fans facrifices, fans Pretres, mais persuades de l'immortalité de l'ame, & que les esprits reviennent après la mort, ils admettoient un Paradis & un Enfer; & par une bizarrerie de l'esprit humain qu'on ne peut comprendre, ils disoient que ce n'étoit point la vertu & le crime qui conduisent dans ces lieux - là. Les bonnes œuvres, on les mauvaises actions n'y servent de rien; tout dépend de la manière dont on sort de ce monde. Si on a le malheur de mourir d'une mort violente, on a l'Enfer pour partage. . . . Si l'on meurt au contraire d'une mort naturelle, on a le plaisir d'aller en paradis, & d'y jouir des arbres & des fruits qui y sont en abondance (\*). Je

(\*) LE GOBIEN, Histoire des Isles Marianes, pag. 64. 65. 66. 68.

DU BON-SENS, Réflex. TV. Je vous demande, Madame, fi vous croiez que les peuples des Isles Marianes eustent une notion innée de Dieu? Est-il possible qu'une Nation entière, que tant de millions d'hommes pendant des milliers de fiécles aient fuccessivement dans leur esprit une idée dont ils ne s'apperçoivent jamais, & dont ils ne font aucun usage? Est-il croiable que Dieu leur donnant cette idée pour la base de leurs connoissances, elle ne leur serve pourtant de rien; au lieu qu'ils profitent beaucoup plus de celles qu'ils acquiérent par les objets extérieurs ?

> 36 363636 363636 36363636

#### 5. V.

QUE SI DIEU AVOIT EM-PREINT SON IDEE DANS NOTRE AME, IL L'EUT EMPREINTE NETTE-MENT, ET D'UNE MA-NIERE DISTINCTE.

L est évident que si Dieu avoit imprimé son idée dans l'ame de tous les hommes, il l'eût gravée en des caractéres si beaux, que nous eussions tous sû ce que nous devions croire & penser de cet Etre suprême. Et ceux qui soutiennent les idées innées, disent eux - mêmes , qu'étant convenable à la bonté de Dieu que tous les hommes aient une idée de cet Etre suprême, Dieu a gravé cette idée dans leurs ames. Il réfulte donc de leur propre raisonnement, que Dieu doit faire pour les hommes tout ce que les hommes croiront leur être le plus avantageux. Or, peut-on mettre en doute qu'il ne leur sût cent fois plus utile & profitable d'avoir une idée

DUBON-SENS, Reflex. IV. 17 idée nette & distincte de la Divinité. que celle qu'ils en ont, qui la moitié du tems sert plus à les égarer qu'à les conduire dans le bon chemin. Telles font les notions que les Païens avoient de la Divinité, qu'ils croioient coupable des plus grands crimes, & à laquelle ils attribuoient toutes les foiblesfes humaines. Il n'y avoit aucune paffion qui ne fût déffiée : le plus grand des crimes étoit le partage du plus grand des Dieux, & l'amour de Jupiter pour Ganimede n'étoit pas la leule monstrueuse idée des Païens sur la Divinité; ils en avoient cent autres aussi extravagantes. Peut-on dire qu'ellés avoient été gravées par la Divinité dans leur ame, comme des notions qui devoient servir de fondement à toutes les autres, sans soutenir que Dieu est un trompeur , & qu'il remplit l'entendement des hommes de mille notions. pernicieuses & fausses? Gardons - nous donc très-soigneusement de penser ainfi.

Je vous ai déjà fait voir, Madame, combien il est inutile à ceux qui désendent les notions innées, d'objecter que Tome II. B. Dieu

Dieu aiant gravé son idée dans le cœur de l'homme, celui-ci change & pervertit cette idée par une fausse application. A quoi servent donc ces idées abstraites que l'ame ne connoît jamais, & dont elle ne fait aucun ufage ? D'ailleurs, les idées abstraites supposent qu'on a déjà connu des objets qui se ressemblent, outre qu'il est ridicule de vouloir faire convenir l'abstraction à des idées primitives, & qu'on veut être innées, & de se figurer que Dieu communique immédiatement lui-même une notion aussi extravagante que celle de concevoir la Divinité distincte & féparée dans quatre ou cinq cens Dieux.

N'est-il pas aussi absurde de rendre Dieu corporel, de lui ôter son unité, son indentité & son éternité, que de ne croire point son existence? Jepense même que les Athées faisoient moins d'injure à la Divinité, que les Paiens qui l'outrageoient instinuent, en lui attribuant les amours, les impudicités & les débauches des plus grands scélérats; & c'est-là le sentiment d'un des plus grands hommes de ces derniers tems

Du Bon-Sens, Réflex. IV. 19 tems (\*). En effet, un Indien n'offenferoit-il pas beaucoup moins un Roi de France, en niant qu'il existat, qu'en l'avoitant, & sui attribuant mille crimes?.

#### 5. VI.

QUE LES PHILOS OPHES AN-CIENS Nº ONT EU AUCUNE VERITABLE IDE'E DE DIEU.

Je vous ai fait observer, Madame, dans la Résexion précédente (†) que tous les Philosophes avoient eu une idée de Dieu, contraire aux véritables attributs de la Divinité. Ils lui donnoient un corps, & le faisoient matériel. Vous avez vi que Ciceron, en examinant les dissèrens systèmes des Philosophes sur Pexistence de Dieu, rejet-

<sup>(\*)</sup> BAYLE. Voiez ser Pensées diversées à l'ocasion de la Comete de 1680. (†) Sur les Principes généraux de la Physique.

rejette celui de Platon comme inintelligible, parce qu'il fait spirituel le souverain Etre. Quod Plato sine corpore Deum esse censet, id quale esse possi in-telligi non potest (\*).

La spiritualité de Dieu paroissoit aux Philosophes anciens si contraire à la raifon, que plûtôt que de croire que les Juis adoroient un Etre souverainement Bon, puissant & immatériel, ils se siguroient qu'ils n'admettoient d'autre Divinité que le ciel & les nuées: Nihit prater nubes & cali lumen adorant ( † ). Ils les confidéroient comme des ennemis des Dieux, parce qu'ils ne reconnoissoient point pour tels Jupiter, Junon, Mercure, Mars, Venus, &c (4).

Est-il possible de croire que des gens qui regardoient comme des impies & des fous les seules personnes qui avoient une véritable idée de la Divinité, eussent eux-mêmes une notion

in-

<sup>(\*)</sup> Voiez ci-dessus , pag. 297. (†) JUVENAL Satyr. XIV. Vers. 97. (¶) Judaa Gens contumelia Numinum infignis. PLINIUS, Historia Natura Libr. XIII. Cap. IV. paz. 69,

DU BON-SENS, Reflex. IV. innée de cette même Divinité, dont ils ne s'appercevoient point, dont ils ne failoient aucun ulage, & qui ne pouvoit les garantir des égaremens dans lesquels ils se plongeoient? Car bien loin que les Philosophes eussent des idées plus conformes aux véritables attributs de Dieu que les autres Païens, ils donnoient les premiers dans les erreurs les plus groffières : austi leur a-t-on souvent reproché leurs divisions, & qu'ils ne savoient à quel sentiment s'arrêter; les uns affirmant qu'il y avoit des Dieux, mais qu'ils ne se mêloient d'aucune chofe; les autres niant absolument qu'il y en eût; d'autres admettant leur existence & leur providence; quelquesuns leur donnant des figures déterminées, & leur assignant des places fixes; & tous enfin foutenant leur opinion, par des raisonnemens, qui, aiant quesque apparence de vérité, pouvoient faire impression sur l'esprit de ceux qui les écoutoient (\*).

Des

<sup>(\* )</sup> Nec hos est admiratione dignum , cum seiamus inter istos (Philosophos) quanta sis de ipsa ipsa

Des gens qui pensoient d'une facon si différente sur la même chose, pouvoient-ils avoir une idée innée de la feule chose qui ne tomboit point sous leurs sens, & de laquelle ils n'avoient justement aucune connoissance? Et qu'on ne dise pas que les plus grands Philosophes se réunissoient entre eux sur les sentimens de la Divinité; c'étoient au contraire les plus grands génies & les plus grands génies & les plus grands es pris par de-

vons ipsa Deorum Natura dissensio, quantisque disputationum argumentis vim totam Divinitatis conentur evertere? Cum alii Deos non esse dicant; alii esse quidem, sed nihil procurare definiant ; alii & effe , & rerum no ftrarum curam procurationemque fuscipere; & tanta fint hi omnes in varietate & diffentione, ut longum & alienum sit .... singulorum enumerare fententias. Namalii figurashis pro arbitrio suotribuunt, Bloca a signant, sedesetiam constituunt, O multa de actibus eorum vitaque describunt, o omnia qua facta & constieuta funt ipforum arbitrio regi gubernarique pronunciant. Alit, nihil moliri, nihil curare, Gab omni administrationis cura vacuos efse dixerunt, afferuntque omnes verisimile quiddam, quod Auditorum animos ad facilitatem credulitatis invitet. Tulius Firmicus MATERNUS, Astronom. Libr. I. in Prafat. DU BON-SENS, Réflex. IV. 32 vons croire Cicéron, qui disputoient

fur la nature des Dieux (\*).

Mais enfin, quand on accorderoit à ceux qui soutiennent les idées innées, que parmi certaines Nations, quelques Sages ont eu quelque connoissance de la Divinité plus distincte que les autres, il s'ensuivroit toujours que cette universalité de consentement, qui, selon eux, est la preuve des notions innées, ne se rencontreroit jamais, puisque pour un sage, ou un Philosophe qui auroit en quelque idée un peu plus approchante de celle qu'on doit avoir de la Divinité, deux cens mille personnes en euffent toujours eu d'autres, qui, lui étant directement contraires, ne pou-

(\*) Cum mults res in Philosophia nequaquam sais adhucexplicata sunt sum perdisficilis. Brute, (quod tu minime ignorat) & perobscura questito est Natura Deorum: qua & agnitionum animi pulcherrima est. & ad moderandam Religionem necessaria: de qua tam varia sunt dotissimo mominum, tamque discrepantes senentia, ut magno argumento esse debeat causam, id est principium, Philosophia, esse Scientiam. CICENO de Natur. Deor. initio. 24 LA PHILOSOPHIE
pouvoient émaner immédiatement de
Dieu, qui ne peut donner & graver une
idée dans l'ame, qui ne ferve qu'à autorifer le vice & l'idolatrie...

#### S. VII.

#### QUE LE CONSENTEMENT GENERAL N'EST POINT UNE PREUVE NECESSAIRE DE L'EXISTENCE DE DIEU.

La lumière naturelle nous fournit tant de preuves convaincantes de Pexistence de Dieu, qu'on ne doit point héstier à rejetter celles, qui non-seulement ne sont point démonstratives, mais même qui peuvent être fausses; car c'est saire beauconp de tort à une bonne cause, que de la soutenir indisserament par de bonnes & de mauvaises raisons. On donne un avantage à ses adversaires, en agissant de la sorte.

Les Athées, qui ofent attaquer l'exissence de la Divinité, s'attachent toujours aux preuves les plus foibles & les moins solides; & lorsqu'ils sont ve-

nus

DU BON-SENS, Réflex. IV. 25 mas hout de les détruire, ils paffent legérement fur les effentielles. Ils jettent ainfi de la poudre aux yeux du Vulgaire, & par oe moïen rendent fufpedes toutes les raifons de leurs adverfaires. Lorfqu'on veut donc prouyer quelque vérité, il faut s'attacher aux argumens effentiels, faifir la bonne & vraie raifon, s'y fixer, & ne s'en jamais départir: elle feule est plus capable de convaincre, que lorsqu'elle est affoiblie par plusteurs autres qui en of-

fusquent l'évidence.

Le consentement général de tous les peuples à reconnoître la Divinité, qu'on cite non-seulement comme une preuve de l'idée innée de Dieu, mais même comme une démonstration évidente de son existence , est une preuve, non-seulement soible & peu solide, mais même fausse. Elle entraîne d'ailleurs plusieurs absurdités après elle, qu'on découvre des qu'on l'examine En effet, si cette avec attention. preuve étoit bonne, elle auroit servi, & ferviroit encore à établir le dogme impie & abominable de la pluralité des Dieux, & non pas l'existence d'un seul Teme II.

.....

LA PHILOSOPHIE

& vrai Dieu; car pendant un tems; tous les peuples de la terre, excepté les Juiss, qui n'étoient qu'un point dans le monde, s'accordoient univerfellement à croire qu'il y avoit plufieurs Dieux. Or , le consentement général prouvant la Divinité, il devoit donc par la même raison prouver la pluralité des Dieux. Et lorsque les Païens le sont servis de l'argument de l'affentiment & de l'accord univerfel de tous les peuples sur l'existence de la Divinité, ils l'ont toujours emploié à prouver la pluralité des Dieux : Esse igitur Deos confitendum est , dit Cicéron (\*). Il veut qu'on avoile que la pluralité des Dieux existe, puisque tous les hommes s'accordent en ce point. C'est aussi par cet argument que Maxime de Tyr prouvoit l'existence & la divinité de Jupiter, de Junon son Epouse, de Ganimede son Giton, & d'une troupe de Nymphes & Néréides dont il avoit fait les concubines, le

<sup>(\*</sup> CICERO de Natura Deotum, Lib. I. pag. 68.

DU BON-SENS, Réslex. IV. 27
se sejour de l'Olympe étant assez semblable à l'Opéra de Paris, & les Déesses du Paganisme aussi peu chastes que
celles du Palais-Roïal. Voïez., disoit
ce Philosophe Platonicien (\*), & examinez les diverses penses des hommes
dans ce grand constitt d'opinions. Vous
verrez les loix & les sentimens qu'il y
a un Dieu, Roi & Pere de toutes chofes, & plusseurs aurres Dieux, qui son
ses Ensans & ses Collégues à la Roïauté.
En cela le Grec s'accorde avec le Barbare, l'Habitant de Terre-ferme avec
l'Insulaire, & le Savant avec l'Ignrant. Qu'on parcoure jusqu'aux extré-

<sup>(\*)</sup> In hac tanta pugna, contentione, atque opinionum varietate, in eo leges ubique terrarum atque opiniones conventre videbis. Deum esse, unum Regem omnium & Paterm; huic multos additos esse post altor, qui Supremi illiu Filii sint & quass in Imperio Collega. In eo Gracus cum Barbaro, Mediterraneus cum Insulano, Sapieus confenit cum Stulto. Ut si usque ad extrema Oceani sitrora processer; hic quoque Deos inventurus sis, qui non procul abalistoriantur, ab alist occidant. MAXIMUS TXRIUS, Otat, I. pag. 4.

mités de l'Océan, on y trouvera des Dieux qui se levent, & qui se conchent les uns

près des autres.

Je crois , Madame, que vous n'avez pas de peine à vous apperçevoir que si Maxime de Tyr raisonne conséquemment , & que le consentement général des peuples soit la marque de la vérité d'une opinion , il saudra donc qu'on ait cru avec raison pendant un tems qu'il y avoit plusieurs Dieux, & même qu'ils aient existé, pusqu'une croïance, reçue unanimement chez tous les peuples , ne peut être fausse.

Epicure, qui avoit banni toutes les raifons convainquantes de l'existence de Dieu, y substitua celle-là pour tromper & abuser le peuple (\*). Il la

(\*) Il est un peu fâcheux pour les Cartéfiens & pour les partifans des idées innées, que le plus grand & le plus parfait Arhée de l'antiquité ait prétendu prouver l'existence des Dieux, par les mêmes argumens qu'ils emploient aujourd hui, & qu'il ait donné des raisons qu'il crotoit bonnes, uniquement pour abuser le peuple, tandis qu'aujourd'hui on veut qu'elles soient d'un grand poids. Ecoutons parler un Epicurien; DU BON-SENS, Réflex. W. 29 la croïoit d'autant plus mauvaile; qu'il ayoit

rien; nous le prendrions presque pour un Cartésien. » Ceux qui auront examine, ditnil, les fausses opinions des Philosophes » fur la Nature des Dieux, pourront - ils » s'empêcher après cela de placer Epicure » parmi ces mêmes Dieux, lorsqu'ils consi-» déreront qu'il est le seul qui ait établi » leur existence sur les idées que la nature » même a gravées dans notre esprit? Quel » est le peuple, quelle est la Narion, qui » sans aucune étude n'ait une prénotion des Dieux? Epicure, dans son Livre de » la Règle & du Jugement, a fortement » établi ce principe, le véritable fondement de la question dont il s'agit «. Ea qui consideret, quam inconsulte ac temere dicantur , venerari Epicurum , d'in corum spforum numero , de quibus hac qua ftio est, habere debeat : folusenim vidit primum effe Deos, quod in omnium animis eorum notionem impressisset ipsa Natura. Qua est enim gens, aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quandam Deorum? Quamappellat ngilato Epicurus, id est anteceptam animo rei quandam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quari,nec disputari potest. Cujus rationis vim, atque utilitatem ex illo cœle fli Epicuri, de Regula & Judicio, volumine accepimus. CICER. de Nat. Deor. Liv. I. Cap. XVI.

avoit un très-grand mépris pour l'autorité populaire, & le consentement universel; mais l'apréhension qu'il avoit de l'Arcopage l'obligeoit à quelque ménagement. Il craignoit qu'il ne lui arrivât le même accident qu'à Protagoras, qui fut exilé par le commandement des Athéniens, pour avoir dit au commencement de son Livre, qu'il n'avoit rien à dire sur le sujet des Dieux, s'ils existoient, ou s'ils n'existoient pas. Epicure avoit donc donné la preuve la plus foible qu'il avoit pû trouver de l'existence de Dieu; aussi les Epicuriens, attentifs à avilir & à ancantir la Divinité, tirérent de ce principe une fausseté ridicule, qui en découloit pourtant naturellement; c'est que les Dieux étoient de figure humaine, puisque tous les hommes les conçevoient de cette manière (\*).

Sa-

<sup>(\*)</sup> A Natura habemus omnes omnium gentium speciem nullam aliam, nish humanam, Deorum. Qua enim alia forma ocsurrit unquam aut vigilanti cuiquam, aut dormienti? Cicero de Natura Deor. Libr. I. Cap. XVII.

Bu Bon-Sens, Réflex. IV. 31 Samuel Parker, Anglois, fameux Docteur en Théologie, rejette touta-fait l'argument tiré du confentement général. Il avoite de bonne-foi que rien ne l'en a plus dégoûté, que de voir que les Epicuriens, qui s'en fervoient très fouvent, ne reconnoissoient aucune Divinité véritablement, & n'admettoient des Dieux que d'une façon aussi intuite, que s'ilsen eussient iné ouvertement l'existence (\*).

On répondra peut - être à toutes cesraisons; qui peuvent passer, si je ne me trompe, pour des démonstrations, que tous les peuples ne donnoient point seur-consentement à glusieurs Divini-

tés "

(\*) Qui, qua so, omnem de Deo notionem majoricontemptu onerare potuit, quam quodin multitudinis temeritatem referret, ipsamque in causamab omniratione secretam. Atque aseo huc tandem perventi wiri insulsidiputatio, quamvis vulgaris sis de Deo opinio, eam tainen nulla ratione demonstrati posse. Quome hercle non minus aperte ipsum sustituti, quam si nullum certe disisse. Sessibilitati, quam si nullum certe disisse. Sessibilitati posse. Providentia Divina, Disput. VI. Sest. XVII. pag. 141.

#### LA PHILOSOPHIE

tés, puisque les Juifs ne s'accordoient point avec les Païens, & ne reconnoisfoient qu'un seul Dieu. Mais les Israëlites; n'étant qu'un point dans lle monde, formoient un nombre si petit, en comparaison des autres, que si l'on foutenoit cette thèse, il s'ensuivroit naturellement que tous les hommes n'ont point généralement reconnu une Divinité, puisqu'il y avoit plusieurs Sectes de Philosophes parmi les Païens qui ne croïoient point à son existence. & que Strabon affüre qu'on trouvoit des peuples en Efpagne, & dans l'Ethiopie qui n'avoient aucune connoiffance de Dieu. Plufieurs Auteurs, & plusieurs voïageurs qui ont donné des relations de ce Nouveau - Monde que nous avons découvert, confirment le fentiment de Strabon, & le rendent vrai-semblable. Ils certifient qu'ils ont vû & connu eux-mêmes des peuples entiers qui n'ont aucune notion de la Divinité. Or, si un peuple seul est capable d'ôter le crédit que doit avoir le consentement universel, j'en conclus que l'idée de Dieu n'est point connuë de tout l'Univers; & si un ou deux peuDU BON-SENS, Réflex. IV. 32
Peuples ne doivent point empêcher que
Pon ne s'en tienne au confentement
unanime de tous les autres, je conclus
encore qu'il faut donc croire que pendant un tems il a exifté plufieurs Divinités, tous les peuples donnant à cette croiance leur confentement, & ce
confentement universel étant une preuve évidente de la vérité d'une chose.

Quiconque voudra examiner de fang froid, & fans prévention, ces raifons, en connoîtra aifément la vérité: il abandonnera d'autant plus aifément l'erreur dans laquelle il étoit, qu'elle devient contraire à la bonne manière dont il faut prouver l'existence de Dieu, de laquelle je crois qu'on peut faire une démonstration aussi évidente, qu'il est évident que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits.



## s. VIII.

#### DE L'EXISTENCE DE DIEU.

P Erfonne, à ce que je pense, n'estaffez fot, affez extravagant pour
ofer nier qu'il n'y ait quelque chosequi ait existé de toute éternité, & il.
est impossible que quelqu'un dans l'Univers se figure que le pur néant, le
rien, une parsaite négation puisse
produire un être actuellement existant.
Or, puisqu'il saut que quelque choseait existé de tout tems, il saut examiner quelle est cette chose:

Nous ne connoissons, & nous neconçevons dans ce monde que deux sortes d'êtres; savoir, être pensant, &:

être non - penfant.

Par êtres non - pensans, j'entendseux qui sont purement matériels, qui n'ont ni connoissance, ni perception, ni pense, ni sentiment, comme sont les cheveux, les rognures des ongles, &c.

Par êtres pensans, je signifie & je désigne nous-mêmes, qui sentons &

con-

DU BON-SEN'S, Réflex. IV. 35 connoissons, avons du sentiment, con-

cevons & refléchissons.

'S'il y a un Eltre, qui ait existé de toute éternité, il faut nécessairement qu'il soit de la sorte d'un de ces deux êtres.

L'esprit connoît ailément, & la Iumière naturelle nous montre d'abord qu'une matière non-pensante ne sauroit produire un être intelligent qui pense. C'est ici où l'on peut appliquer justement cer axiôme & ce principe, Nemo dat quod non habet ; c'est - à - dire : Une chose ne peut donner ni communiquer ce qu'elle n'a pas. Et il est aussi impossible de croire qu'une matière non-penfante peut produire la connoissance & la pensée, qu'il l'est de se persuader que le néant & la privation de tous les êtres soient l'origine de tous ceux qui existent. Qu'en brise un caillou, qu'on le réduise en poussière, qu'on remue ensuite avec violence cette pouffière; si l'on en fait résulter quelque conception, quelque pensée; si cette poudre, cette matière non - pensante peut devenir, ou produire un être intellectuel, je suis prêt à croire le système

# LA PHILOSOPHIE

des Athées. Car pour abréger toutes difputes, je veux même supposer avec ceux contre qui je raisonne, que la matière a eu son mouvement de tout tems: en leur accordant ce saux principe, je les désie de pouvoir jamais donner aucune raison plausible pour prouver que du mouvement & d'une matière non-pensante puisse naître la

penfée.

D'ailleurs, si la matière étoit le premier Estre éternel pensant, il n'y auroit pas un seul premier Estre penfant; mais il y'en auroit un nombre infini, & chaque atôme seroit un Estre éternel pensant qui ne dépendroit point des autres. Chaque grain de fable; chaque gonte d'eau deviendroit un Dieu intelligent deternel; car il est aussi impossible qu'un être pensant soit composé de parties non - pensantes, qu'il l'est qu'un être étendu soit composé de parties non - étendues. Il saut donc que chaque partie de la matière pense, & soit im Estre intellectuel. - Je vous ai déjà fait voir, Madame , le ridicule de cette opinion, en refutant le système de Spinosa. On est donc obli-

DU BON-SENS, Reflex. IV. 37 obligé d'avoiier, lorsqu'on ne veut point s'aveugler entiérement, non-seulement qu'il est impossible que d'un être matériel & non-pensant émane la pensée, mais encore il faut qu'on convienne que le premier Estre pensant qui doit être souverainement intelligent & puissant, n'est point matériel, puis-que s'il l'étoit, il n'auroit pas plus de pouvoir que le plus petit atôme, qui feroit Dieu aussi-bien que lui. Or, je demande s'il est possible que l'arrangement, l'ordre & la magnificence de l'Univers soient produits par un nombre de Dieux, sans cesse contraires & opposés les uns aux autres, qui cherchent à se détruire, à empiéter sur leurs droits, & à s'échapper de leurs bornes ? Les Dieux du feu & ceux de l'eau sont dans un perpétuel discord: ceux de l'eau font aussi la guerre à ceux de la terre; & certes j'admire la complaisance de ce nombre immense de Dieux qu'enferme chaque goute d'eau de la mer, de se contenir avec autant de sagesse dans leurs bornes prescrites. Il me semble qu'une conduite auffi réglée de tant de petits Dieux semble fupLA PHILOSOPHIE

supposer la puissance d'un premier Dieu, qui les gouverne & les retient dans leur devoir. Si je n'avois pas le bonheur de connoître une Divinité éternelle & spirituelle, j'en admettrois du moins, comme Platon, une maî-

treffe de toutes les autres.

L'aveuglement de ceux qui font Dieu matériel, me paroît austi grand que celui dans lequel étoient ceux qui croïoient que la confusion & le defordre avoient produit l'arrangement de l'Univers, & qu'un ramas d'atômes, en s'acrochant les uns aux autres, avoient formé le monde (\*). Je ne fais, à dire le vrai, laquelle de ces deux erreurs est la plus absurde, d'ad-

(\*) Si je crois le fistême d'Epicure, chaque jour, en examinant le cours du Soleil, en le voiant paroître sur notre horizon, & s'acheminer à grands pas vers les Antipodes, je m'écrierois : Je te salue, ô hazard éternel, dérangement incompréhensible, confusion admirable, qui maintiens l'ordre & l'arrangement! Souffres que je te rende des honneurs que d'autres mortels aveuglés rendent à un Dieu tout bon, tout-pui fant, & tout Tage. Lettres Juives, Let. XXXVIII.p.23.

d'admettre le desordre & la consussion pour le principe de l'ordre & la la régle, & de croire qu'une suite aveugle de ce desordre est la seule chose qui conserve l'arrangement; ou de se signirer que chaque partie de la matière est une Divinité, & gu'il y a autant de Dieux que d'atômes dans PUnivers (\* ).

(\*) N'est-ce pas de toutes les choses inconcevables la plus inconcevable, que de dire qu'une nature qui ne sent rien, qui ne connoît rien, se conforme parfaitement aux loix éternelles; qu'elle a une activité qui ne s'écarte jamais des routes qu'il faut tenir, & que dans la multitude des facultés dont elle est doiice, il n'y en a point qui ne fasse ses fonctions de la dernière régularité? Conçoit-on des loix qui n'aïent pas été établies par une cause intelligente ? En conçoit-on qui puissent être exécutées réguliérement, par une cause qui ne les connoît point, & qui ne sait pas même qu'elle soit au monde? BAYLE, Continuation des Pensees diverfes fur les Comeres, Tome I. pag. 526.



#### . . S. IX.

#### QUE LA MATIERE N'EST PAS COE'TERNELLE AVEC DIEU.

Uelques Philosophes qui admettent la spiritualité de Dieu, tom. bent dans une autre erreur que la précédente. Ils veulent que la matiére ait été coéternelle avec lui, ils disent qu'ils ne fauroient concevoir comment elle peut avoir été créée & tirée du néant. Mais ils seront convaincus évidemment de la Toute-Puissance de Dien, s'ils veulent faire quelque attention fur eux-mêmes.

Ils verront d'abord qu'ils n'ont commencé d'exister que depuis un certain nombre d'années. Quand je dis eux, je n'entends point parler de la matière dont leurs corps sont compofés, puisque cette matière étoit déja créée, & qu'elle n'a commencé que lors de la formation de leurs corps à s'arranger d'une certaine manière; mais . je veux parler de ce principe penfant & intellectuel qui est en eux, & que je

DU BON-SENS, Réflex. TV. regarde véritablement comme eux-mêmes. Je ne crois pas qu'ils se figurent, & qu'ils osent soutenir qu'ils ont été de toute éternité & qu'ils ont toujours pensé; il faut donc qu'ils avoiient qu'ils ont commencé d'exister depuis un certain nombre d'années. Or . pourquoi se persuadent-ils qu'il soit difficile à un Estre souverainement puiffant, qui de rien crée un être pensant & intellectuel, de tirer du neant un être uniquement matériel (\*)? Il est pour le moins aussi au-dessus de nos forces de connoître l'un, que de pénétrer l'autre ; & fi nous voulons réfléchir fur ces deux différentes créations, celle ďun

<sup>(\*)</sup> Jedis uniquement matériel, c'est-adires, non-pensants, parce qu'on vierra dans la sirie, ou du moins je Acherai de le prouver, qu'il n'étoit pas impossible que nos ames n'euste private peur accorder la pensée à la matière. Aussi me l'us je toujours servi du terme d'ette pensant y non pensant au lieu du terme de matériel & d'immatériel, se pouvant saire que Dieu, squ'is s'inécassire que l'euste pensant, au lieu du terme de matériel & d'immatériel, se pouvant saire que Dieu, squ'is s'inécassire pour privatel, ai formé sous les autres êtres, jois peusants, foit non pensant, matériels.

LA PHILOSOPHIE

d'un principe pensant & intellectuel nous paroîtra encore plus incompréhenfible que celle de la matiére. D'ailleurs, de ce que nous ne comprenons pas une chose, il est ridicule de vouloir nier qu'elle puisse être, & borner la puissance de Dieu, d'autant que nous avons déja une conviction en nousmêmes que de rien il a créé un être pensant & intelleduel, bien plus parfait que n'est la simple matière qui n'a aucune connoissance, & qu'on ne fauroit dire coéternelle avec Dien, sansdonner dans une erreur abfurde. Car tout ce qui est incréé, est nécessairement infini, puisqu'il n'y arien qui le puisse borner, ni limiter (\*). La matière étant donc coéternelle avec Dieu ... il y a deux Infinis, Dieu & la Matière. A cette premiére raison j'en ajoûte une autre aussi convainquante. matière étoit incréée, Dieu ne pourroit

<sup>(\*)</sup> Omne mens increatum necesse est ex se infinitum & illimitatum est non habet entma à quo limitetur. SMIGLECIUS de Baptismo adversus Moscorovium., pag. 40.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 43 roit la détruire, puisqu'une chose incréée ne fauroit avoir aucune fin. La Divinité ne seroit donc pas toute-puissante, & la matière seroit indépendante de lui. Or, n'est-il pas absurde d'admettre un être coéternel avec Dieu, indépendant de lui, & insini dans son étendue? N'est-ce pas supposer deux. Dieux & deux insinis?

Vous voiez; Madame, qu'il faut s'a-veugler, pour ne pas voir évidemment l'absolue nécessité d'un Estre souverainement bon , puissant , intelligent , spirituel, éternel, & Créateur de tous les êtres. Quant aux difficultez qu'on forme fur l'origine du mal physique & . du mal moral, il n'y a qu'à repondre, Je suis aussi certain qu'il y a un Dieu, que je suis assuré de ma propre existence. Je connois clairement que ce Dien ne sauroit être l'auteur du mal , & que s'il le permet , il faut que cela soit néceffaire. Je ne m'embarrasse plus du reste , j'avouë mon ignorance , je confesse que je ne comprens rien dans les mysteres du malheur des créatures. une chose que je ne comprends point, ne doit point me faire rejetter une chose dont

je connois évidemment la vérité ; il faul tere fou pour agir de même.

#### 5. X.

## DE NOTRE IGNORANCE SUR LA NATURE DE L'AME.

COus les Philosophes anciens ont été L aussi peu certains de la nature de l'ame, que le sont ceux d'aujourd'hui; & que le seront tous les hommes jusqu'à la fin des fiécles. Il nous fera toujours impossible de pénétrer comment cet être, ou cette chose qui est en nous, & que nous regardons comme nous-mêmes , est unie à certain assemblage d'esprits animaux qui sont dans un flux continuel. Nous ne pourrons jamais connoître comment cet être pensant, que nous appellons aine , pent avoir la faculté de penser & de se ressouvenir hors d'un corps organisé comme le notre. Nous ne faurons jamais par la raison s'il est matériel, ou immatériel, & la foi seule fixera notre incertitude fur la mortalité, ou l'immortalité de cet être penfant, que l'on apelle l'ame.

Cha

Du Bon-Sens, Reflex. IV. 45 Chaque Philosophe a donné une définition différente de sa nature. Les Anciens se sont feulement accordés en ce point qu'elle étoit matérielle ; car toutes les subtilités qu'on a inventées de nos jours pour soutenir que plusieurs Philosophes Païens avoient reconnu la spiritualité de l'ame, sont inutiles, ridicules & faciles à détruire. Si l'on confidére que tous les Anciens, excepté : Platon, ont fait Dieu même corporel, & qu'ils regardoient son opinion comme infourenable & inintelligible (\*), on conviendra ailément qu'il est absurde de dire que des gens qui faisoient Dieu matiériel; crussent l'ame imma-

Les Païens; ou du moins quelques. uns d'entre eux, distinguoient l'ame de l'esprit , anima , & mens ; mais par cette distinction ils n'entendoient point ce que quelques-uns de nos Philosophes d'aujourd'hui foutiennent; savoir, que l'ame ;

térielle.

<sup>(\*)</sup> Quod Plato sine corpore Deum esse censet, id quale esse possit intelligi non po-test. CICER O de Natura Deor. Lib. I.

l'ame, anima, est le principe de la vie; & l'esprit, mens, le principe du raifonnement, qui est un être incorporel & immortel , qui doit être regardé proprement comme la véritable ame l'autre n'étant que le principe vital, que nous avons de commun avec les. Quelque rempli de difficulté que soit ce sentiment, il peut cependant paffer pour orthodoxe. Macrobe & Lactance l'ont soutenu ouvertement. sans avoir été condamnés. L'esprit, dit le premier , est proprement l'entendement , qu'on ne sauroit douter n'être . quelque chose de plus divin que l'ame. Voici l'opinion du second : Il est difficile de savoir si l'ame est la même chose que : l'esprit.

Lorsque les Philosophes Païens ont distingué Pame & Pelprit, ils n'ont pas cru que ce sussent deux êtres distincts & séparés Pun de Pautre; mais ils ont regardé l'esprit comme une modification produite par l'ame (\*).

Pour

<sup>(\*)</sup> Nunc animum atque animam dico conjuncta teneri

DU BON-SENS, Reflex. IV. 47 Pour avoir une idée claire de ce que les Anciens entendoient par l'esprit, il faut considérer que quelques Philosophes le concevoient comme le mouvement de l'ame. Or, il est bien certain: que le mouvement n'est rien en luimême de corporel; mais il ne fauroit exister sans quelque chose de corporel; car il n'y auroit point de mouvement. s'il n'y avoit point de matière : ainsi,... felon ce.fiystême, l'esprit qui n'étoit qu'un mouvement, étoit une suite nécessaire de la matérialité de l'ame, & ne pouvoit être regardé comme: un être distinct & indépendant de la matière.

Lucréce, qui croïoit, ainsi que tous les Epicuriens, la mortalité de l'ame, qui n'étoit, selon eux, qu'un ramas d'atômes subtils & déliés, distingue aussi la nature de l'ame & la nature de l'esprit. Il faut voir, dit-il, en quoi cansiste la nature de l'ame & de l'esprit.

Interse, atque unam naturam conficere ex se.
LUCRETIUS de Retum Natura,
Lib. III. Vers. 137.

prit (\*). Mais il les fait tous les deux corporels, &, felon lui, l'esprit est fait de principes très-menus, ainsi que l'a-

me.

Quant aux autres Philosophes, qui ne se sont point expliqués aussi clairement que les Epicuriens, & qu'on dit avoir distingué l'ame spirituelle & matérielle, je soutiens qu'ils n'ont entendu par l'esprit incorporel, que le mouvement produit par l'ame, qu'ils croïoient matérielle. Est-il probable que des gens qui donnoient un corps à la Divinité, reconnussent un autre Eftre spirituel ? Jamais donc les Anciens n'ont regardé l'esprit, lorsqu'ils l'ont distingué de l'ame, que comme une suite de la matière. Ils ont embrouillé leurs difcours & leurs opinions de béaucoup de divisions & de subdivisions; & ceux qui sont venus après eux, ont cherché dans cette obscurité de quoi autoriser leurs nouveaux fentimens. Ils auroient mieux

<sup>(\*)</sup> Unde anima atque animi constet natura videndum. Lucretius, Lib. I. Vers. 132.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 49 fait, fi au lieu de rechercher des autorités inutiles dans une question aussi incompréhensible, ils eusent avoiré naturellement, à Pexemple de St. Jérôme, de St. Augustin, de St. Grégoire, &c. qu'ils ne pouvoient rien savoir de certain sur la nature de l'ame, & que cet éclair cissement étoit réservé pour l'autre vie.

Platon, qu'on ne peut douter avoir eu connoissance des Livres de Mosse & de la Religion Judasque dans les voiages qu'il sit en Egypte, crut que l'ame de l'homme étoit une partie ou portioncule de la Divinité, comme fon corps étoit une pertion de la Matière. Cette opinion approchoit de celle de l'ame du Monde; mais je suis certain que si l'on examinoit avec attention tous les différens systèmes des Philosophes anciens, on trouveroit, en les rédussant à un certain point, qu'il n'en est presque point qu'on ne pût y amener, & en démontrer la consommité.

Thalès (\*) foutenoit que l'ame étoit

<sup>(\*)</sup> Thalès a été le premier qui a défini Tome II. E l'ame,

toit une nature sans repos. Cette désinition prouve évidemment ce que je viens de dire sur la distinction de l'ame & de l'esprit; car qu'est une nature sans repos, qu'une chose dans un mouvement perpétuel?

Anaximandre disoit que l'ame étoit une chose composée de terre & d'eau. Ce n'étoit pas en vérité la peine de rèver beaucoup, pour dire qu'une chose qu'on croioit matérielle, étoit

composée de Matière.

Empédocle la faisoit confister dans le fang (\*). Son opinion avoit quelque apparence de probabilité; car l'expérience nous apprend que tout animal cesse de vivre, dès le moment qu'il

l'ame, une nature, se mouvant toujours de soi-même. PLUTARO, de la Traduct, d'A-MIOT, Liv. IV. des Opinions Philosophi-

ques, Chap. II.

(\*) Empedocles animum effe cenfet cordi
influsum fanguinem, CICER. Tuscul.
Disput. Lib. I. Cap. IX. Virgile a fait allusion à cette opinion, lorsqu'il a dit dans
le neuvième Livre de l'Eneride: Sanguiweam vomit ille animam.

DU BON-SENS, Réflex. TV. 5T qu'il ne lui reste aucune goute de sang.

Quelques autres Philosophes disoient qu'elle étoit un seu céleste (\*); d'autres une harmonie (†); d'autres, un

(\*) Zenoni Stoico animus ignis videtur. Ci e R. Tufcul. Difput. Lib. I. Cap. IX. Virgile fait encore allusion à cette opinion dans son fixième Livre de l'Eneïde: Igneus

est ollis vigor & calestis origo.

(†) Voici ce que dit Ciceron fur cette harmonie. » Aristoxene, qui fur Musscien » & Philosophe, prétendir que de même « que l'harmonie est causse dans le chant » & dans les instrumens par la proportion » des accords, de même aussi toutes les parties du corps étoient disposées de tel-» le manière, que par le rapport qu'elles » avoient les unes avec les autres, l'ame en » résultor. Il falloit que cette idée lui estr » été donnée par l'art qu'il prose soit. Il mêtoir pout en par le premier qui l'estr » cue; car Platon avoit parlé long-tems » avant lui de cette harmonie, & en avoit » traité amplement «.

Proxime autem Aristoxenus, Musicus idemque Philosophus, Ipsius corporis intentionem quandam, velut in cantu & fidibus, qua harmonia dicitur: sic ex corporis 201ius natura & figura varios motus cieri,

Land Land

#### 2 LA PHILOSOPHIE

un (\*) nombre.

Aristote, toujours décisif, même dans les choses qu'il n'entendoit pas, définit l'ame, une astion qui fait mouvoir le corps, qu'il appelle Entelechios. Suis-je plus savant sur la nature de l'ame, lorsqu'on m'en a donné cette définition, qu'avant que de l'avoir apprife? Le Pere Mallebranche n'a-t-il pas eu raison de dire? Certainement il saut avoir bien de la soi pour creire ainst Aristote, lorsqu'il ne nous donne que des raisons de Logique, & qu'il n'explique les esseis est par la company de l'ame de l'avent de l'acception de

tamquam in cantu sonos. Hic ab artificio suo non recessis: E tamen dixit aliquid , quod ipsum quale esset, erat musto ante E dictum E explanatum à l'Iatone. CICER.

Tufcul. Quæft. Lib. I. Cap. X.

(\*) Xénocrates, suivant les anciens principes de Pithagore, qui vouloit que les nombres eustent des que trus & des qualités infinies, soutenoit que l'ame n'avoit point de figure; que ce n'étoit pas une espècede corps; mais seulement un nombre. Xenocrates animi figuram & quasi corpus negauit esse, un jum anter Pythagora, visum erat, y in matura maxima esset. Id. ibid.

OU BON-SEN'S, Réflex. IV. 53 effets de la Nature que par les notions confuses des sems; principalement loi squ'il décide hardiment sur des questions qu'on ne voit pas qu'il soit jamais possible aux hommes de pouvoir résoudre. Aussi Aristote prend-t-il un soin particulier d'avertir qu'il faut le croire sur sa parole; car étés un axiome incontestable à cet Auteur, qu'il faut que le disciple croir, set nesteux, qu'il faut que le disciple croir.

N'est-il pas cent sois plus sage; plus glorieux; & plus digne d'un Priolosphe, d'avoiter qu'on ignore ce
qu'on ne connoît pas, que de vouloit donnet des mots pour des raifons ? Combien Lucrece est-il plus
naturel qu'Aristote, & par conséquent
plus digne d'estime ? Il avoite que
tous les Philosophes ont ignoré la
nature de l'ame, & qu'ils n'ont pû
pénétrer si elle naît avec le corps,
si elle meurt avec lui (†), ou si elle
passe

(†) Ignoratur enim que sit natura ani-

<sup>(\*)</sup> MALLEBRANCHE, Recherche de la Vérité, Liv. III. pag. 180.

passe d'autres, selon le sigstème de quesques Philosophes qui admettoient

la Métempfychofe (\* ).

Nous ferions encore aujourd'hui, Madame, dans la même incertitude que les Anciens, fi la Révétation n'avoit déterminé notre croïance; maiscomme en fixant nos doutes, elle neles éclaircit pas, je vais vous dire les raifons réciproques sur lesquelles sondent leur opinion ceux qui croient la matérialité, ou l'immatérialité de l'ame.

S. XI.

Nata sit, an contra nascentibus instante

Es simul intereas nobis cum morte diremota, An tenebras Orci vifat, vastasque la-

cunas,
An pecudes alias, divinitus insinuet se.

LUCRETIUS de Rerum Natura, Lib. I. Vers. 113. & seqq. (\*) Ipse ego, nam memini, Trojani

rempore Belli
Phanthonides Euphorbus eram.
Ov 1 D. Metam. Lib. XV. Verf. 160.
Confultez la cinquième Partie des Mémoi-

res.

# DU BON-SENS, Reflex. IV. 55

# 5. X I.

#### SINOTRE AME EST MATERIELLE.

Es premières difficultés qu'on for me contre la spiritualité de l'ame, ont leurs sources dans les différentes manières dont on veut qu'elle prenne naiffance. Quelques Philosophes prétendent que l'ame se persectionne peu-àpeu, à mesure que le corps achève de s'organiser dans le sein de la mere. Mais on leur objecte une difficulté infurmontable; c'est qu'il est impossible qu'une chose corporelle devienne incorporelle. Ainfi, fi l'ame au commencement a été matérielle, elle ne peut jamais se spiritualiser; ce qui prouve la nécessité de la matérialité de l'ame. St. Thomas a voulu excuser cette absurdité; mais il n'a fait qu'ajouter

res Secrets de la République des Lettres, où j'ai amplement parlé de la Métempsychose de Pythagore.

56 LA PHILOSOPHIE

jouter un nouvel embarras au premier. Il dit que l'animal, & l'ame qui avécu avant l'arrivée ou la création de l'ame fpirituelle, meurent tous deux, & qu'il se forme un nouvel animal, animé par l'ame spirituelle. Or, je demande, Dieu agissant toujours par les moïens les plus simples & les plus naturels, à quoi sert cette double création de deux ames & de deux animaux? Par quel moïen, par quelle expérience St. Thomas avoit-il acquis cette connoissance, & qu'elle preuve évidente avoit-il de ce changement d'ame?

Quelques Savans disent, que l'Embrion est aninc jusqu'au quarantième jour, auquel tems se fait la conformation des parties, mais ce sentiment prête des armes à ceux qui soutienment la matérialité de l'ame. Comment se peut-il faire, demandent-ils, que la vertu s'eminale, qui n'est secontre d'aucun principe de vie, puisse produire des actions vitales s' Or, si vons accordez, continuent-ils, qu'il y a un principe de vie dans les semences, capable de produire la sonsormation des parties, d'agir, de mouvoir; DU BON-SENS, Réflex. IV. 57 voir; en perfectionnant ce principe, lui donnant la liberté d'augmenter & d'agir librement par les organes parfaits; il est aise de voir qu'il peut, & doit même devenir ce qu'on appelle ame; qui par con-

sequent est matérielle.

Il est encore un autre sentiment. foutenu par plufieurs Philosophes. Ils prétendent que notre ame tire fon origine des peres & des meres, par la vertu séminale; que d'abord elle n'est qu'ame végétative, & femblable à celle d'une plante; qu'ensuite elle devient fensitive en se persedionnant, & qu'enfin elle elt rendue raisonnable par la coopération de Dieu. Mais cette opinion entraîne après foi toutes les difficultés des autres dont je viens de parler, ou bien suppose la matérialité de Pame. Sans cette Supposition, il faut d'abord défendre la succession de ces trois ames, contraire aux voies fimples par lesquelles Dieu agit toujours, & qui des le commencement eût pû inserer l'ame raisonnable. Il faut enfin prouver comment une chose corporelle peut devenir incorporelle, l'ame raisonnable ne pouvant avoir la même essence que

\$8 LA PHILOSOPHIE

la fensitive. S'il est vrai que la Maticre soit incapable de raisonner, & st
l'ame raisonnable est la même ame que
la sensitive, mais plus épurée, elle est
alors matérielle nécessairement. C'estlà le système des Epicuriens, à cela
près que l'ame chez les Philosophes
Paiens, avoit en elle la faculté de se
persedionner; au lieu que chez les Philosophes Chrétiens, c'est Dieu qui par
sa puissance la conduit à la persestion;
mais la matérialité de l'ame est toujours
nécessaire dans les deux opinions.

Quelques Philosophes enfin font l'ame une substance absolument simple & incorporelle. Ils évitent à la vérité certaines difficultés où tombent les autres : mais ils en rencontrent plusieurs nouvelles; car ils ne sauroient expliquer comment l'ame, qui est un sujer incorporel, peut recevoir des facultés corporelles; telles que sont les organiques, comment ensin la Matière peut agir sur l'esprit, & l'esprit à son tour sur la Matière (\*). Tout ce qu'ils répon-

(\*) Comment l'ame peut-elle recevoir

DU BON-SENS, Reflex. IV. pondent à ces questions ne sont que de frêles raisonnemens & des subtilités dignes des Scholastiques, qu'ils dévroient . n'avoir point imités; eux, qui les ont condamnés si sévérement pour avoir youlu expliquer des mystères & des secrets qu'ils n'entendoient pas (\*). Ce n'est pas que je les blâme d'avoir dit, comme tous les autres Philofophes, leur fentiment sur des chosesîncertaines; mais j'aurois voulu qu'ils eussent moins témoigné d'être persuadés de la vérité de ce qu'ils pensoient, & qu'ils eussent donné leurs opinions comme des conjectures vraifem-

des actions vitales qui sont aussi corporelles, vi qu'étantimmanentes, elles doivent être reçuès dans le même principe qui les produit; & qu'ainsi il ne sert à tien de dire que les corporelles sont reçues dans les corps, puisque l'ame est le principe qui les produit; ou dans les facultés mêmes, puisque les facultés sont réellement & effectivement une même chose avec l'ame, & qu'elles sont par conséquent distinctes du corps, BERNIER. Abregé de la Philosophie de Gassendi, Tom. V. pag. 482.

(\*) Ceci regarde un peu les Cartésiens.

## 60 LA PHILOSOPHIE

femblable: & non pas comme des démonfrations (\* ). C'est en vain qu'ils se récrient qu'on ne sauroit concevoir que la Matière puisse être capable de la pensée; ils verront, pour peu qu'ils veuillent réstéchir sans passion, qu'il ne nous est pas plus dissicile, par rapport à nos notions, de concevoir que Dieu est le maître d'ajouter à Pidée que nous avons de la matière, la faculté de penfer, que de connoître & de comprendre qu'il unisse à cette faculté de penser une autre substance.

Nous ignorons parfaitement en quoi confife la penfée, & à quelle elpèce de fubliance Dieu a accordé la faculté de penfer, & c'est borner la puissance du Tout-puissant, que de se sigurer qu'il ne puisse pas donner quesque sentiment & que que perception à de petits corpuscules de Matière, qu'il crée & qu'il unit ensemble comme il le trouve à propos. Puisque nous sommes

<sup>(\*)</sup> Ut posero explicabo, nec samen us Pythius Apollo, certa ut fint, & fixa, qua dixere. Ciceno, Tuscul. Quast. Lib. I.

DU BON-SENS, Réflex. IV. ET mes contraints, dit Locke, de reconnoitre que Dieu a communiqué au monvement des effets que nous ne pouvons jamais 
comprendre que le mouvement soit capable 
de produire, quelle raison avons-nous de 
conclure qu'il ne pourroit pas ordonner 
que ces effets soient produits dans un sujes 
que nous ne saurions concevoir capable de 
les produire, aussi-bien que dans un sujes 
sur lequel nous ne saurions comprendre que 
le mouvement de la Matière puisse opérer 
en aucune manière (\*)?

Quelque serme que paroissent dans leurs sentimens les Philosophes qui soutiennent avec assurance que Dieu lui-même ne peut communiquer la vie & la perception à une substance solide, peut-être seroient-ils moins persuadés de leur opinion, s'ils considéroient sans prévention combien is est difficile d'alier la sensiano avec une Maiière étendue, & Perissence avec une chose qui n'a point d'étendue. Plusseus grands hommes ont cru l'ame matériel-

<sup>(\*)</sup> LOCKE, Essai Philosophique sur l'Entendement Humain, Liv. IV. Chap. III. pag. 687.

LA PHILOSOPHIE

le, & même plusieurs Peres de PE-glise. Tertullien dit que l'ame est un corps, & qu'elle ne seroit rien sans cela, sont ce qui est, stant corps (\*). Et loin que St. Augustin ait résué avec hauteur ce sentiment, lui, qui pourtant croioit l'ame spirituelle (†), il semble l'excuser lorqu'il rapporte que Tertullien.

1\*) Cum autem fit (loquitur de anima; ) habeat necessie est aliquid per quod est; si habeat aliquid per quod est, sho evit corputejus. Omne quod est corpus est suigeneri: : nihilest incorporale, niss quod non est. Te e t u I-LIANUS de Catne Christi; Cap. XI.

(†) Augustinus de anima & ejus origine, Lib. IV. Cap. XXIII. Je pourrois citerici un grand nombre de Peres de l'Esglife qui ont cru l'ame matérielle, & fe sont expliqués formellement, rels qu'Origène, St. Juftin, Athénagore, Théophile, Tarien, Atnobe; mais je renvoie les Lecturs à ce que j'en ai dir dans les Mémoires de la République des Lettres, & dans le premier & fecond Volume de la nouvelle Edition des Lettres Cabalifiques. Ils y trouveront les paffages originaux qui juftifent ce que j'avance ici, & dont les Savans conviennent de bonne-foi.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 63
lien avoit cru que l'ame étoit corps,
parce qu'il ne l'avoit pû concevoir incorporelle, & qu'ainfi il craignoit
qu'elle ne fût rien, fi elle n'étoit
corps.

Malgré le mépris qu'affectent ceux qui nient la matérialité de l'ame pour feurs adversaires, ils en ont cependant eu dans tous les tems de très-respectables par leur science & par leur érudition; car sans parier de tous les Philosophes anciens, & en se réduisant aux seuls modernes, un Pomponace, un Bembe, un Cardan, un Célalpin, un Taurell, un Cremonin, un Berigard, un Viviani, un Hobbes, &c. ne sont point des Savans pour lesquels on doive affecter un aussi grand mépris (\*).

Si la vérité d'une opinion dépendoit de

<sup>(\*)</sup> Je ne cite point parmi ces Savans, ni Spinofa, ni Vanin, parce qu'ils étoiems Athées de profession, quanque parmi ceux que j'ai nommés, il y en an quesques-uns Joupçonnés d'Atchisme, ils ne l'ons jamais néanmoins ouvertement soutens.

64 LA PHILOSOPHIE de Pétenduë du génie de ceux qui Pont défendue, il seroit aisé de prouver l'incertitude de la matérialité, ou de l'immatérialité de l'ame, par l'autorité de l'illustre Locke, que je crois à coup sûr pouvoir mettre en parallèle avec Descartes & Mallebranche, sans que les plus zèlés de leurs disciples trouvent, à ce que je crois, cette comparaison disproportionnée. Mais depuis long-tems j'ai dit que les Ouvrages des Savans devoient fervir à chercher la vérité, & non point à cacher l'incertitude, sous le voile de l'autorité. Quoiqu'il en soit, voici le passage de ce fameux Philosophe. Qui voudra se donner la peine d'examiner & de considérer librement les embarras & les obscurités impénétrables de ces deux hypothèses, n'y pourra guères trouver de raison capable de le déterterminer entièrement pour ou contre la matérialité de l'ame , puisque de quelque manière qu'il regarde l'ame , ou comme une substance non-étendue, ou comme de la Matière étenduë qui pense, la difficulté qu'il aura de comprendre l'une ou l'autre de ces choses, Pentraînera toujours vers le

DU BON-SENS, Réstex. IV. 65 le seniment opposé, lorsqu'il n'aura l'esprit appliqué qu'à l'un des deux.

### 6. XII.

SE NOTRE AME EST MA-TERIELLE, ET SI ELLE EST MORTELLE(\*).

L'é Pere Mallebranche, qui a affecté d'avoir beaucoup de mépris pour Montagne, parce qu'il paroissoit embarasse de résoudre la question de l'immatérialité de de l'immortalité de l'ame, donne lui-même des preuves trèsfoibles de l'une & de l'autre. L'ame, dit-il, étant une substance qui pense, doit être immortelle, parce qu'il n'est pas concevable qu'une substance puisse devenir rien. Il faut recourir à una puissance de Dien soute extraordinaire.

<sup>(\*)</sup> On examine cette question par les feuls fecours de la lumière naturelle, et comme pourroient saire des gens qui ne serviens point éclaire, pur la Révélation.

Tome II.

66. LA PHILOSOPHIE dinaire, pour concevoir que cela soit

possible (\*). Je demande au Pere Mallebranche pourquoi il est besoin d'une puissance extraordinaire de Dieu, pour qu'il permette & qu'il veuille qu'une substance qui a eu un commencement ait une fin? Pour moi, je crois, & je penfe que tout le monde est de mon sensiment, qu'il ne faut pas un pouvoir plusgrand pour réduire à rien une subftance, que pour la créer de rien. Ainfi, fi Dieu, en créant l'ame, a vouluqu'elle eût une sin , elle périra aussi aisément qu'elle a été créée. Le Pere-Mallebranche pourroit répondre que Dieu n'anéantissant point l'ame, elle restera éternelle. Je conviens que si Dieu le veut, elle le sera; mais il resteà prouver que Dieu soit obligé essènriellement de vouloir que l'ame soit éternelle: Jusqu'alors on n'est point obligé de croiré qu'une substance créée ne puisse avoir une fin, & il est inutile-

pour

<sup>(\*)</sup> MALLEBRANCHE, Recherche de la Verite , Liu. IV. Chap. VII. pag. 428.

DU BON-SEMS, Réflex. IV. 67
pour cela de recentrir à une puissance rout extraordina irei de Dieu, pour concevoir que cela fiit possible. Le Pere Mallebranche n'est point en droit d'autoriser son opinion par la Révélation, parce qu'il est uniquement question des preuves Philosophiques que nous pouvons avoir sur l'immortalité & l'immatérialité de l'ame, par la seule sumière naturelle.

La seconde raison qu'il apporte pour soutenir son sentiment, est aussi peu convainquante que la première. L'ame est immortelle, dit-il, parce qu'elle ne peut se corrompre, ni se résondre en vapeurs, on en fumée; car il est évident que ce qui ne peut se diviser en une infinité de parties, ne peut se corrompre ourésondre en vapeurs. Je voudrois bien que ce Philosophe me sit la grace de m'apprendre comment il fait certainement que l'ame ne peut se résoudre en vapeur, ou en fumée. Jusques à ce qu'il m'ait prouvé clairement que Dieu ne peut pas communiquer & accorder quelque fentiment & quelque perception à certains corpulcules très-déliés de la Matière, & qu'ainsi l'ame même

## LA PHILOSOPHIE

par le pouvoir divin, ne peut êtrematérielle, je suis en droit de lui dire; Vous mettrez pour principe certain ce dont nous disputons: vous sondez l'immortalité de l'ame sur la spritualité & son indivisibilité; & moi se veux qu'elle soit morselle, parce qu'estant matérielle; elle est sujette à la division. Voions donc clairement auparavant quelle est sa nature s sans cela, il est impossible que nous puissions raisonner consequemment. Je suis, en droit de rejetter toutes vos preuves, puisque vous les sondez sur un principe, dont vousne me pouvez prouver la certitude, & encore moins l'évidence.

Le Pere Mallebranche semble avoir prévû une partie de ces objections; car il examine la nécessité de la spiritualité de nos ames, en réstuant l'opinion de ceux qui en accordent une matérielle aux bêtes, qu'il seur resusementes réduisant au rang de simples machines. Avant de répondre aux objections qu'il sorme contre l'opinion de la matérialité de nos ames, je vais; Madame, vous dire un mot sur-les raisonnemens que sont généralement tous les Cartésiens, & je vous prie-de vouloir.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 69 foir bien y apporter quelque attention; afin qu'aïant parfaitement dans l'esprites raisons qui favorisent la spiritualité & l'immortalité de l'ame, vons puisser en saire un juste parallèle avec celles

qui les combattent.

Les Cartésiens foutiennent que la pensée est l'essence & le propre de l'ame. Elle peut douter , disent - ils , de tous ses autres attributs; mais elle ne le fauroit de celui par laquelle elle a le drois de penser ; puisque le doute même est une pensee. Or , la Pensee n'a ni la longueur ; ni largeur, ni profondeur: elle n'a rien de ce qui apartient au corps : ainsi donc elle n'est point un mode d'une substance étenduë. Si elle n'est point un mode d'une substance étendue, il faut dont qu'elle en soit un d'une substance incorporelle : car puisqu'elle existe, & qu'elle est un mode réel & effectif, il faut nécessairement, ne pouvant l'être d'une substance corporelle & étenduë, qu'elle le soit d'une incorporelle & sans étendue; ce qui emporte la signisication du mot spirituel.

Voilà, Madame, la manière la plus précife & la plus nette, par laquelle les Carthéliens foutiennem la

fpi+

70 LA PHILOSOPHIE fpiritualité de l'ame. Dès qu'on la leur a accordée, il leur est aisé d'en tirer des preuves très-fortes pour son Immortalité. La destruction d'une substance ; disent-ils , n'emporte point la destruction de l'autre. Ainsi la substance étendue étant distincte de la spirituelle, elles ne sont point détruites ensemble. D'ailleurs , la substance étendue ne périt: point entièrement : il n'arrive qu'un changement, on une dissolution dans quelques parties de la Matière , qui demeure toujours dans la Nature, comme lorsqu'on brise une horloge, il n'y a point de substance détruite, quoiqu'on dise que l'Horloge est detruite. Ainsi , une substance n'étant appellée, détruite que par la dissolution de ses parties , l'ame ou la substance spirituelle ne peut jamais être détruite,

être immortelle.

Quelques fortes que paroissent ces raisons, prenez-garde, Madame, qu'en accordant aux Cartésens la spiritualité de l'ame, ils ne sont pas même en droit de conclure qu'elle doive être absolument immortelle; car lorsqu'ils.

puisqu'elle n'est point divisible, ni composeed'aucune partie, & doit par conséquent

DU BON-SENS, Réflex, IV. 71 disent que l'ame , n'étant point composée de parties, & ne pouvant être divisée, ne peut périr, ils ne résolvent point la difficulté, que Dieu peut avoir créé l'ame spirituelle, & avoir voulu qu'elle mourût avec le corps. Toute chose qui a eu un commencement, peut avoir une fin. Celui qui a créé la Matière de rien, peut l'annihiler, & celui qui a créé l'esprit, peut l'ayoir créé mortel, ou le rendre tel, s'il le veut. Ainsi, en supposant que l'ame fût spirituelle, nous n'aurions point encore de preuve évidente qu'elle dût. être absolument immortelle, si la Révélation ne nous l'apprenoit; & l'objection qu'on fait, que n'étant point composee, & n'étant point divisible, elle ne peut être détruire, n'a de force qu'autant qu'on suppose que le Créateur a voulu qu'elle fût immortelle, puisque celui qui crée de rien une chose, soit spirituelle, soit corporelle, peut lui fixer un tems où elle retournera à rien, à moins qu'on ne se figure qu'il faut beaucoup plus de puissance pour crééer un Etre que pour Pannihiler, & que Dieu ait appris en con727 LA PHICOSOPHIE

confidence à certain Philosophe jus-

qu'où va sa Puissance.

Le Pere Mallebranche n'a donc pas dù parler avec autant de mépris de Montagne, fur ce qu'il ne voïoit pas évidemment la nécessité de l'immortatité de notre ame, puisque je désie tous les Philosophes, dès qu'ils ne voudront point s'appuïer de l'autorité de la Révélation, de prouver qu'il soit absolument nécessaire que l'ame soit immortelle, en leur accordant même l'avantage de reconnoître avec eux sa spiritualité.

Vous concevez; Madame; que ceuxe qui foutiennent que l'ame est matérielle, ont encor un avantage bien plusconsidérable pour combattre son immortalité. Je vais donc vous faire examiner leurs raisons, & celles de

leurs adversaires.



## 6. XIII.

QUIL N'ESTAUCUNE PREU-VE E'VIDENTE CONTRE LA MATE'RIALITE DE NOS AMES.

Es Cartéfiens posent pour un prin-L cipe certain & évident, que la Pensée ne peut être un mode d'une fubstance étendue. Qui vous a dit, leur peut-on demander, que la pensee ne peut être communiquée à la Matière par la volonté de la Divinité? Qui vous en a instruit ? Vous l'a - t -elle révélé ? Non. répondent - ils, c'est par la réslexion que nous jugeons qu'il faut que l'ame soit absolument spirituelle. Nous voions que la Matière, quelque déliée qu'elle soit, quelque mouvement qu'elle ait, ne sauroit être susceptible du raisonnement, & de-là nous concluons que l'ame qui raisonne n'est point matérielle. » Nous connois-» sons, dit Descartes, que pour être, » nous n'avons pas besoin d'extension, » de figure, d'être en aucun lieu, ni » d'aucune autre chose qu'on peut Tome II.

## LA PHILOSOPHIE

attribuer au corps, & que nous foinmes, par cela seul que nous pen-» fons (\*)». Mais il n'est rien de moins évident & de moins prouvé que cela; car l'on peut soutenir d'un autre côté, que nous ne connoissons que nous existons, & que nous ne pensons, que parce que nous sommes étendus; c'està-dire, que parce que notre ame, qui est matérielle, a la faculté de penser. Quoique nous ne comprenions pas, quelque déliée, quelque légère que foit la Matière, quelque mouvement qu'elle ait, qu'elle puisse acquérir la pensée, nous ne devons pas croire que Dieu, par des secrets qui nous sont inconnus, ne puisse la lui communiquer. Ainsi l'on en est toujours réduit à revenir au premier point, qui est de prouver que Dieu ne peut accorder la pensée à la Matière, jusques à ce qu'on ait montré que le pouvoir de la Divinité est si borné, qu'elle ne Cauroit rendre une bête raisonnable, fans changer l'essence de son ame, & lui

<sup>(\*)</sup> DESCARTES, Principes de Philefophie, Liv. I. pag. G.

DU BON-SENS, Réflex. W. 75.

Iui en donner par conféquent une
autre ; jusqu'alors, dis-je, on est en
droit de soutenir qu'il n'est aucune
preuve évidente contre l'immatérialité
de l'esprit.

Il n'est rien de si plaisant & de si fragile que la façon dont quelques Philosophes soutiennent que Dieu ne fauroit accorder la pensée aux bêtes. La pensee, disent-ils, est le mode d'une substance spirituelle. Or l'ame des bêtes étant matérielle, Dieu ne sauroit leur accorder la pensee, parce qu'il ne peut changer les essences des choses. Mais il n'est rien de si extraordinaire que d'admettre pour principe une chose contestée; car il s'agit uniquement de savoir si la pensée ne peut être le mode d'une substance spirituelle, & si la Matière, par le pouvoir Divin, ne peut être susceptible de perception.

Les vrais Cartéliens ne le servent point de cet argument; parce que par une absurdité allez grande, ils prétendent que Dieu peut changer les essences, & saire qu'un bâton soit bâton, sans avoir de bout; ce qui est de toutes les opinions la plus ridicule; mais G 22 ils

76 LAPHILOSOPHIE ils ne sont pas moins entêtés à nier que la Matière puisse être capable de la pensée.

# S. XIV.

QUE L'AME DES BESTES EST UNE PREUVE QUE LA MA-TIEREPEUT ACQUERIR LA FACULTE DE PENSER.

E Pere Mallebranche veut démon-\_ trer l'impossibilité de la matérialité de l'ame, en prouvant que les bêtes en sont entiérement privées; mais les preuves qu'il donne pour autoriser & appuier son sentiment, ont plus de brillant que de folidité. . Si l'on conçon , dit-il, que la Matière figurée d'une telle manière, comme en quarré, en rond, en ovale, soit de la douleur, du plaisir, erc. on peut affurer que l'ame des betes , toute matérielle qu'elle est, est capable de fentir , Gic ..... De même , fi l'on conçoit que la Matière, extrêmement agitée de haut en bas , en ligne circulaire , spirale, parabolique, elliptique, soit un amour, une baine, une joie, une triftese, DUBON-SENS, Réflex IV. 77 on peut dire que les bêtes ont les mêmes passions que nous. Que si on ne le voie pas, il ne le faut pas dire, à moins qu'on ne veuille parler sans savoir ce qu'on dit:....car il ne saut assure que ce

que l'on conçoit (\* ).

Il est ailé de répondre à ces objections, & d'en former qui ont la même force pour soutenir la matérialité de l'ame; & l'on est en droit de dire au Pere Mallebranche : Si vous concevez clairement comment une chose, qui n'a point d'étendue, existe; comment une chose, qui n'a point de parties, agit sur la Matière, comment la Matière à son tour agit sur une chose, qui n'a ni étendue, ni largeur, ni profondeur, vous pouvez assurer que l'ame est une substance incorporelle. Que si vous ne le concevez pas, il ne faut pas le dire, à moins que vous ne veuillez parler sans savoir ce que vous dites; ... car il ne faut assurer que ce que vous concevez clairement : 6: je crois que vous avez assez de bonne-fei pour m'a-

<sup>(\*)</sup> MALLEBRANCHE, Recherche de la Vérité, Liv. IV. Chap. VII. pag. 430.

#### LA PHICOSOPHIE

m'avouer que vous ignorez, ou du moins: que vous n'avez qu'une connoissance bienincertaine de la manière dont une substince étendue agit sur une qui ne l'est pas, er qui n'étant pas matérielle, n'a point

de parties.

Les preuves du Pere Mallebranchefont donc des brodequins de théâtre,. des chaussures qui peuvent servir à toutes fortes de pieds; il n'y a que la différente façon de les accommoder : & si l'on ne doit juger de la spiritualité, ou de la matérialité de l'ame, que par la clarté qu'on apperçoit dans les. différens sentimens qui regardent cette dispute, elle sera éternelle parmi les, gens de bonne-foi. Ils pencheront même vers l'opinion, qui veut qu'elle foit matérielle; car n'est - il pas plus aifé de croire que Dieu accorde la penfée à une substance que nous connoisfons, & dont nous avons une notion claire & distincte, que de concevoir qu'une substance qui n'a point d'étendue, & dont nous n'avons aucune notion, agisse sur la Matière?

Il n'y a dans le système de l'amo matérielle qu'une seule difficulté; en-

core:

DU BON-SENS, Reflex. IV. 79 core est-elle legére, lorsqu'on veut nepoint borner la Puissance de Dieu, & qu'on convient de bonne-foi que celui qui de rien a créé la Matière, peut lui communiquer la perception: mais dans l'opinion contraire, à chaque pas on rencontre une nouvelle difficulté. faut d'abord admettre une substance non-étendue, dont nous n'avons aucune notion; secondement, on ne peut comprendre comment une substance. qui n'a point de parties, qui est spirituelle, enfin qui n'est point materielle, peut agir sur la Matière; troisièmement, on ignore également comment la Matière peut à son tour agir sur ce qui n'est pas matériel. Il est encore plusieurs autres embarras; & certes ceux qui bornent si hardiment la puissance de Dieu, qu'ils veulent qu'il n'ait pas le pouvoir de communiquer la Pensee à la Matière. ont bien de la complaisance pour leur fentiment; de lui accorder la permission de faire tant de Miracles en faveur de leurs opinions.

Le favant Gaffendi a fait fentir avec une force infinie les difficultés qui s'offrent dans l'opinion qui admet une ame

G4 pu-

## LA PHILOSOPHIE

purement spirituelle; & quoique Descates l'ait soutenue avec toute la sagacité dont son esprit étoit doüé, il s'en saut bien que ses raisons détruisent celles de son adversaire. Quelque peine, disoit Gassendi (\*), que soit cette partie que vous

(\*) Et deinde in cerebro folum, aut in exigua folum ejus parte : cernis idem plene incommode effe, quoniam quantulacumque sis illa pars , extenfa tamen est, & tuilli coextenderis, atque idcirco extenderis, particulasque particulis illius respondentes habes. Andicis te cerebri partem pra puncto accipere? Incredibile fane; fed efto punctum. Siillud quidem Physicum sit, eademremanet difficultas, quia tale punctum extensum est, neque partibus prorfus caret. Si Mathematicum, nosti primum id nisi imaginatione non dari. Sed detur vel fingatur potius dari in cerebro. Mathematicum punctum cui tu adjungaris >. Gin quo existas , vide quam futura sit inutilis fictio. Nam ut fingatur , fic fingi debet , ut sis in concursu nervorum per quos omnes partes informata anima transmittunt in cerebrum ideas, seu species rerum sensibus per-ceptarum ad primum, nervi omnes in punctum non coeunt, sed quia cerebro continuato in pinealem medullam multi nervi toto dorfo in eam habeunt : seu quia, qui tendunt in medium caput, non in eundem cerebri locum

DU BON-SENS, Réflex. IV. 81 vons occupez dans le cerveau, (il suppofoit

desinere deprehenduntur. Sed demus concurrere omnes; nihilominus concursus illorum in Mathematico puncto esse nequis, quia videlicet corpora, non Mathematica linea sunt, ut coire possibilità in Mathematicum punctum, ut coire possibilità più per illos traduchi exire è nervis; aus subire nervos non poterunt, utpose cum corpora sint, of corpus esse ille in non loco, seu transfer per non locum, cuju modi esse punctum Mathematicum, non cuju modi esse punctum Mathematicum, non

posit.

Et quamvis demusesse, & transire posse: attamen tu in puncto existens , in que non funt plaga, dextra, finifira, fuperior, inferior , aut alia , dijudicare non potes unde adveniant, aut quid renuncient. Idem autem dico de iis, quos tu debeas sentiendum, renunciandumve, & ad movendum transmittere. Us prateream capi non poffe, quomodo tu motum illis imprimes, sipfe in puncto fis, nisi ipse corpus sis, seu nisi corpus habeas, quo illos contingas, simulque propellas. Nam si dicas illos per se moveri , ac te solummodo dirigere ipforum motum; memento te alicubi negasse moveri corpus per se, us proinde inferri possit te esse motus illius causam. As deinde explica nobis , quomodo talis directio fine aliqua contentione atque adeo motione esse valeat? Quomodo contentio in remaliquam .

# I.A PHILOSOPHIE

foit qu'il parloit à l'ame de Descartes ) elle est néanmoins étendue, & vous necessairement vous l'êtes autant qu'elle, vous n'êtes donc point sans extension, & vous avez des parties, quelque déliées qu'elles soient, qui correspondent aux siennes? Je ne crois pas que vous disiez par bazard que vous prenez pour un point la petite partie à laquelle vous êtes uni ; mais supposons que vous aïez recours à ce subtersuge, il faut alors que ce point soit Physique, ou Mathématique. S'il est Physique , la difficulté n'est point ôtée , parce que ce point est étendu, quelque petit qu'il soit, & n'est pas entirrement sans parties. S'il est Mathématique , c'est un point imaginaire, qui n'a aucune existence que dans notre imagination, & qui n'existe pas réellement. Mais poussons les choses à l'extrême , & seignons qu'il est possible qu'il se trouve dans le cerveau un de

quam, & motio illius, fine contastu mutuo moventis & mobilis? Quomodo contastusfine corpore, quando (ul umine naturali est adeo perspicuum) tangere nec tangisine corpore nulla potest res? Pet. Gassend. Object. cont. Medit. Renat. Descartes, pag. 32 & 33 & 33.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 83
de ces points Mathématiques auquel vous
êtes évoitement uni, & dans lequel vous
réflete. cette fillion deviendre inutile;
car malgré que nous feignions, il faut cependant que vous vous trouviez dans le
concours des nerfs, par lesquels toutes les
parties de l'ame informe transpettent au
cervean les notions & les espèces des choses
qui ont été apperçues & découvertes parles sens. Or, prenez garde d'abord que
tous n'aboutissent pas a un seul point; le
cerveau étant continué & s'étendant jusqu'à la moëlle de l'épine du dos, plussers
nerfs qui son répandus dans le dos, aboutifsent & se terminen simplement à cette moëlle.

D'ailleurs, les nerfs qui tendent vers le milieu de la tête, ne vont point sinir également dans le même endroit du cerveau, & aboutissent en disserves sieux. Es quand il seroit vrai qu'ils se terminent tous au même, il seroit ridicule de prétendre les réunir, à un point Mathématique, puisqu'ils sont des corps, & non pas des

lignes Mathématiques.

Mettons pour un instant que cela soit possible; alors les esprits animaux qui s'écoulent le long des nerfs, ne pourront ni en sortie, ni y entrer, puisqu'ils sont des; corps,

## LAPHILOSOPHIE

corps, & que le corps ne saurois n'être point dans aucun lieu; ce qui arriveroit, s'il étoit dans un point Mathématique, qui n'a qu'une existence imaginaire. Mais ensin je pousse les choses à l'extrême, & je veux qu'il y puisse être. Je demande comment il est possible que vous, qui existez dans un point ois il n'y a ni contrées, ni régions, où il n'est rien qui foit à droite, à gauche, en hant, ou en bas, puissiez discerner d'où vous viennent les choses & ressenir leur impression? La même difficulté regarde encore les esprits que vous devez envoier dans tout le corps, pour lui communiquer le sentiment & le mouvement. N'est-il pas impossible que cela puisse arriver, si vous n'existez dans un point Mathématique, si vous n'étes point corps, on si vous n'en avez pas un, par le moien duquel vous toushiez & poussiez celui que vous animez? Si vous dites que les esprits se meuvent d'eux-mêmes, & que vous dirigez seulement leur mouvement, je vous prierai de vous souvenir que vous convenez que le corps ne se meut point soi-même; ainsi par vos propres principes je suis en droit de conclure que vous êtes la cause de son mouvement. Apprenez - nous de grace comment. DU BON-SENS, Réflex. IV. Se ment la conduite & la direction des efprits peuvent se faire sans quelque sorte de contention, & par consequent sans quelque mouvement & quelque impulsion de votre part? Dives-nous par quel moiensune chose peut agir sur une autre, faire esfort sur elle, la mettre en mouvement, sans un mutuel contraët du Moteur & du Mobile, & une pulsation réelle: or, comment cette pulsation peut-elle se faire sans corps? car ensin la lumière naturelle nous apprend & nous fait voir évidemment qu'il n'y-a que les corps qui peuvent toucher & étre touchés.

Je vais continuer, Madame, d'examiner les raisonsqui engagent le Pera Mallebranche à resulter une ame aux bêtes. Comme vous voïez, qu'ainsi que tous les Cartésiens, il soutient que la Matière ne peut jamais recevoir la perception, ni le sentiment, il est obligé de priver entiérement les bêtes de l'ame : car s'il leur en accordoit une, il résulteroit de son sylème qu'elle seroit spirituelle; ce qu'aucun véritable Phisosophe n'oseroit soutenir. Il est urai su marquent une intelligence; car tous ce qui est règlé le marque. Une montre mê-

### LA PHILOSOPHIE

me le marque : il est impossible que le hazard en compose les roues, & il faut que ce soit une intelligence qui en régle le mouvement.... Enfin , tout ce que nous voions que font les plantes, aussi-bien que les artimaux, marque certainement une intelligence .... Mais, continue le Pere Mallebranche, cette intelligence n'est point de la Matière : elle est distinguée des bêtes, comme celle qui arrange les roues d'une montre est distinguée de la montre; car cette intelligence paroit insiniment sage & infiniment puissante..... Ainsi, dans les animaux il n'y a ni intelligence, ni ame .... Autrement, il faudroit dire qu'il y a plus d'intelligence dans le plus petit des animaux, ou même dans ane seule graine, que dans le plus spirituel des hommes ; car il est constant qu'il y a plus de differentes parties, & qu'il s'y produit plus de mouvemens réglés, que nous n'en saurions connoître (\*).

J'avoue que si jamais preuves m'ont paru peu convainquantes, ce sont celles-là. Pour mieux les examiner, je vais les détailler l'une après l'autre.

Le
(\*) MALLEBRANCHE, Recherche de
la Vériré, Liv. IV. Chap. VII. pag. 431.

DU BON-SENS, Reflex. IV. 87 Le Pere Mallebranche pose d'abord pour principe que l'intelligence qui paroît dans les bêtes, ne vient point de la Matière. Mais c'est-là ce qu'il falloit prouver; c'est cette même thèse que je viens de montrer être si peu certaine & si peu claire. Lorsqu'on philosophe sur ses propres principes, il est facile d'en tirer les conséquences que l'on veut; mais lorsque ces principes font, ou faux, ou incertains, tous les raisonnemens qui en découlent, se ressent des désauts de la source. Avant de mettre pour principe que l'intelligence qui paroît dans les bêtes, n'est point de la Matière, il faut avoir prouvé évidemment que la Matière est incapable du fentiment & de la perception, & qu'elle ne peut en être susceptible, même par le pouvoir de Dieu. Poursuivons l'examen des raisons du Pere Mallebranche. L'intelligence, ditil, que marquent les bêtes, paroît infiniment sage , infiniment puissante. Ainsi , il ne doit y avoir dans les bêtes aucune intel-ligence même ; parce que si l'intelligence qu'on y découvre , étoit une suite de leur ame, elles auroient plus de perception &

d'intelligence que le plus spirituel des hommes, qui ne sauroit en connoître les mouvemens & les différentes parties (\*).

Je ne puis comprendre surquoi le. Pere Mallebranche se figure qu'une chose ne doive pas être, parce qu'elle est au-dessus de la portée de la connoisfance humaine. Eh quoi! parce que notre esprit ne pourra comprendre comment le bled germe dans la terre, je serai en droit de dire qu'il ne germe pas ? En vérité,

Homere quelquefois radotoit bonnement (†).

Je crois qu'il en est des grands Philosophes comme des grands Poëtes, ils s'égarent quelquesois. Qu'auroit dit le Pere Mallebranche, si Montagne avoit foutenn que l'ame ne pouvoit être immortelle, parce qu'il ne concevoit pas comment elle pourroit l'être ? Il n'eût pas manqué de lui dire : Vous n'êtes pas en droit de nier qu'une chofe

<sup>(\*)</sup> MALLEBRANCHE, Recherche de la Vetite , Liv. IV. Chap. VII. pag. 432. (†) Aliquando bonus dormitat Homerus.

DU BON-SENS, Reflex. IV. 89 chose ne puisse être, parce que vous ne concevez pas comment elle se fait. Tout ce que vous pouvez faire, est de nier qu'elle puisse être, lorsque vous en connoissez évidemment l'impossibilité. Ainsi, quoique le Pere Mallebranche ne comprenne pas comment les bêtes peuvent avoir une ame matérielle, il n'est pas fondé à affurer, comme il fait, qu'elles évitent machinallement & sans crainte tout ce qui est capable de les détruire; .... qu'elles mangent sans plaisir ; qu'elles crient sans douleur ; qu'elles croissent sans le savoir; qu'elles ne desu rent rien, & ne craignent rien; qu'elles sont enfin de pures machines que Dieu conferve.

Pius j'examine cette opinion; plus je la trouve extraordinaire, & contraire à toutes nos notions. Le plus petit animal, une fourmi, une abeille dément ce fentiment, qui n'est fondé que sur la prétendue croïance de l'impossibilité de la matérialité de l'ame. Je demande s'il n'est pas austi vraifemblable que Dieu donne la perception à certains atômes & corpuscules legers, que d'accorder à des machines

Tome II. le

## 00 LA PHILOSOPHIE

le pouvoir d'agir avec autant de sagesfe que si elles étoient intelligentes? Mais je vais plus avant, & je foutiens que les bêtes ont une ame, capable de toutes les opérations que forme l'esprit de l'homme. La première est de concevoir, la seconde d'assembler ses: pensces, & la troisième d'en tirer une. juste consequence. Je vois distinctement dans le chien ces trois différentes opérations, quand je veux lui aprendre à fauter sur bâton. Lorsqu'il saute, je le flatte; première pensée. Je le bats, lorsqu'il ne saute pas; seconde pensée. Il saute toujours; voilà la conséquence des deux premières penfées. Je réduis en forme l'argument que fait le chien. Si je saute, je suisflatté. Si je ne saute pas , je suis battu. Sautons donc.

Si les animaux ne sont que de simples machines, incapables du sentiment & de la connosisance, si elles nepeuvent sentir ni douleur, ni plassir, que les Cartésens me donnent une raison probable pour me montrer qu'unchien qui meurt de tristesse sur un le tombeau de son maître, est insensible DU BON-SENS, Réflex. IV. 91 à Pamitié & à la compassion. Si Diene a formé les animaux de façon qu'ils évitent machinalement de faron fout ce qui peut les détruire, pourquoi le chien ne résiste-t-il donc pas à ce mouvement de trislesse qui lui cause la mort? Pourquoi ne mange-t-il pas, & refuse-t-il la nourriture qu'on lui donne? Pourquoi son air morne & abbattu démontre-t-il ce qui se passe dans son entendement? En vérité soutenir sérieusement que les animaux ne sont que de simples machines, ou des plantes, c'est vouloir abuser de la licence du paradoxe.

Si les bêtes ont donc une ame matérielle, le sentiment n'est donc point: incompatible avec la Matière; elle en est donc susceptible? Qui peut nierque Dieu ne puisse, en la subtilisant: & la purissant, l'élever jusqu'au degré de connoissance de l'ame des hom-

mes?:



H 2. S. XV.

## s. XV.

REPONSE A UNE OBJEC-TION DES CARTESIENS CONTRE LA MATERIA-LITE DE L'AME.

CI Pame étoit corporelle , disent les . Cartésiens, elle seroit divisible en plusieurs parties, dont chacune seroit nne ame. Ainfr , l'ame d'un cheval feroit très-réellement une multitude d'ames à qui l'unité ne conviendroit que de la manière qu'elle convient à une machine, ou à une confedération d'hommes qui s'entendent bien ensemble..... 7 a des animaux, dont les parises separées retiennent chacune le mouvement & le fentiment ; d'où l'on conclut que l'ame de chaque bête n'est pas un principe unique des actions vitales.... Un bon nombre de Scholastiques supposent que l'ame d'un chien , quoique matérielle , est indivisible; cela est absurde. Les autres la font composée de parties intégrantes. Or', n'est-ce pas enseigner réellement qu'elle est un amas de plusieurs ames, comme

DU BON-SENS, Réslex. IV. 93 le corps de chaque bête est un amas de

plusieurs corps?

Ces objections ne font point auffi fortes que se le figurent les Cartésens; car Dieu peut accorder à un-certain nombre & à une certain nombre & à une certain quantité d'atômes la faculté de la perception & du sentiment, lorsqu'ils sont liès enfemble d'une certaine manière qu'il détermine; & vouloir en même - tems que dès que cet assemblage est dissous de rompu, ces mêmes atômes deviennent insensibles.

Mais , dira-t-on , vous composet un Tout sensible de parties non-sensibles, & cela répugne. Je réponds que les parties, ou les atômes qui forment l'ame, ne font point insensibles, tant qu'elles sont dans cet arrangement que Dieu-leur donne pour construire la nature de l'ame ; mais qu'elles le deviennent des qu'elles se désimissent, & que Dieu permet qu'elles soient détruites. Et l'on ne doit pas trouver extraordinaire que je soutienne que Dieu communique le fentiment à la Masière fubtile & déliéequi forme l'ame des bêtes, & qu'il le lui ôte ensuite; car il est très-facile à celui

LA PHILOSOPHIE celui qui a pû rendre cette Matière capable de fentir lorsqu'elle étoit dans un certain mode, de la rendre insensible quand elle change de figure, de forme, de situation, & qu'il arrive une disso-Intion dans l'arrangement de ses parties: & c'est par cette divisibilité qu'on comprend aisément la mortalité de l'ame des bêtes. Mais, me dira-t-on, fi. vous convenez qu'une ame matérielle périt: par sa divisibilité, l'ame de l'homme sera donc mortelle , si elle est matérielle ; car tout ce qui est Matière peut être divisé? En repondant à cette objection, je vais vous faire voir , Madame, que notre ame peut être matérielle & indivisible, par deux raisons. Je montrerai ensuite que quoiqu'il y ait des animaux, dont les parties séparées retiennent chacune le mouvement & le sentiment, on n'est pas en droit d'en conclure que l'ame de chaque bête ne seroit pas un principe unique des actions vitales , si elles en avoient : une , & qu'elle fut matérielle. .

QP

S XVL

#### S. XVI.

QUE L'AME HUMAINE EST. COMPOSEE DE DEUX. PARTIES, DONT L'UNE. EST RAISONNABLE, ET. L'AUTRE IRRAISONNA--BLE.

'Ame peut être divisée en deux: parties, dont l'une est raisonnable & l'autre sensitive. Il faut entendre par l'ame raisonnable, l'esprit, ou l'entendement; & par l'ame sensitive, une chaleur répandue par toutes les parties : du corps, que les Médecins & les. Philosophes ont appellée Calidum innatum (\*), & que nous nommons vulgai-. rement esprits vitaux. Ces esprits sont : le principe de notre vie, puisque dès; que l'on nous enleve notre fang, nous mourons, parce que les esprits vitaux font principalement dans le fang, avec lequel ils circulent perpétuellement, ré⊷.

<sup>(\*)</sup>Voiez ci-dessus, pag. 355. un passage.
d'HIPOCRATE.

L'A PHILOSOPHIE

répandant & donnant ainsi la vie à tourtes les parties du corps. L'ame raisonnable, au contraire, tient son siège dans un seul endroit où elle sorme les opérations. Les uns disent qu'elle réfide dans le cerveau, les autres dans la glande pinéale, les autres dans la poitrine, les autres dans le cœur. Sans m'arrêter à cette question impénétrable, j'accorderai à ceux contre qui je dispute, qu'elle est dans le cerveau ou dans la poitrine; selon qu'ils le voudfont ; mais en même-tems je soutiendrai qu'elle peut être matérielle, & n'être point sujette à la division. La premiére raison que j'en apporterai, est tirée de la puissance de Dieu, qui peut faire, s'il le veut, que quelques parties de Matière soient tellement liées & serrées ensemble, qu'aucun effort, ni aucune chose ne puisse les séparer; & quoiqu'elles puissent être divisibles en imagination, elles ne pourront l'être en réalité, Dieu voulant que leur liaison subsiste éternellement. Ainfi, ces particules déliées qui formeront l'ame dans le cerveau, n'étant sujettes à aucune dissolution, l'ame . DU BON-SENS, Reflex. W. 97 Pame sera immortelle, quoique matérielle.

La seconde raison de l'indivisibilité de l'ame matérielle est une suite de Pindivisibilité de l'atôme. Supposons que notre ame raisonnable ne soit qu'un des plus petits atômes qui réside dans la glande pinéale ; l'atôme étant de sa nature indivisible, l'ame le sera par consequent. Ceux qui soutiennent que l'ame est une substance, qui n'a ni étendue, ni largeur, ni profondeur, ne se récrieront pas sans doute de ce que je fais confister l'ame dans un seul atôme, puisqu'elle est encore quelque chose de bien plus sensible aux sens qu'une substance incorporelle. Quelque petit que soit l'atôme qui forme Pame raisonnable, ceux qui compofent l'ame sensitive, & qu'on appelle esprits animaux, peuvent cependant agir sur lui. On connoît ainsi comment l'ame raifonnable peut prendre part, & être liée avec tout ce que ressent la sensitive, puisqu'elle peut en recevoir les impulsions; au lieu qu'il. est impossible de concevoir qu'une substance non-étendue agisse sur la Ma-Tome II.

98 LA PHILOSOPHIE tière, & la Matière sur une chose qui

n'est point matérielle.

Les Philosophes qui soutiennent que l'ame raisonnable est immatérielle & très-simple, & qui nient l'existence de la fensitive, sont obligés de donner deux facultés opposées à la même ame; ce qui est ridicule, étant absurde de croire qu'une chose puisse être contraire à soi-même. Car, comment peuton accorder ce combat perpétuel qui se fait entre les sens & l'esprit; c'est-àdire, l'ame raisonnable & la sensitive, dans une même & fimple ame ? Je vois , dit l'Apôtre , dans mes membres une autre loi, qui répugne à la loi de mon esprit. Et le système qui admet Pame raisonnable & la sensitive, n'est pas contraire, non-seulement à la raison, mais même à la Religion. Les Théologiens soutiennent cette opinion, mais sous des noms différens, lorsqu'ils divisent notre ame, en partie supérieure & partie insérieure. Vainement voudroit - on foutenir que l'homme aïant deux ames, pourroit donc fubfister après la destruction ou le départ de l'une, puisqu'aiant l'ame senDU BON-SENS, Réflex. IV. 99
fitive, ainfi que les animaux, il pourroit vivre animalement. Je réponds à
cela, que Dieu a forme une telle liaison
entre l'ame raisonnable & l'ame senfitive, que dès que la raisonnable s'envole où Dieu l'appelle, la sensitive se
détruit par la dissolution de ses parties.
On dira peut --être que les animaux
n'aiant qu'une ame, il n'y a pas apparence que les hommes en aient
deux (\*). Je vais mettre cette dis-

(\*) On peut aussi former une difficulté qui roule sur des argumens, que le passage suivans sussi pour éclairoir ensièremens; aussi ne l'ai-je pas crue d'une assez grande importance pour m'y arrêtes dans le corps de l'Ou-

wrage.

Ondira peut-être encore que l'hommene feroit donc pas un Tout par soi, unum quid, unum fer se, sea duo. Mais si l'hommene, étant composé d'une si grande diverse de parties, ne laisse pas d'être un par soi, en ce que ces parties sont très-étroitement unies, il ne laisse pas aussi, étant composé de corps & d'ame, d'être un par soi, entant que l'un est puissant, & l'autre acte, comme on dir, ou, si vous voulez, entant que l'un est peus sa l'autre acte, comme on dir, ou, si vous voulez, entant que l'un est de la nature propre pour recevoir, & l'autre pour être reçu: & l'ame humaine, sera aussi un par soi, unum le sera de la company de l'autre acte que l'autre que se l'autre pour être reçu: & l'autre pour être reçu: & l'autre pour etre et l'autre pour etre et l'autre pour etre reçu: & l'autre pour etre et l'autre de l'autre de l'autre et l'autre de l'autre et l'autre de l'autre et l'a

TOO LA PHILOSOPHIE

ficulté dans un point de vûe très-clair; enforte qu'en répondant aux Philosophes qui forment cette objection, on puisse voir aussi la solution d'un autre

argument que font les Cartésiens.

Si les bêtes, dit-on, sont capables non-seulement de sentiment, mais même de quelque connoissance, il saut qu'elles aient aussi deux ames; car si elles n'ont que la sensitive, qui est répandue par tout le corps, à mesure qu'on coupe un membre de leur corps, on coupe donc un morque de leur entendement. On voit que des animaux, qu'on a partagés en deux, ant également la vie dans les deux parties séparées. Si vous répondez, qu'ils n'ont qu'une

quid per fe, entant que la fenfitive fețacomme la puisfance recvante, & la raifonnable, comme l'acte reçu; & le composé de l'un & de l'autre fera ensuite un acte propre à Erre reçu dans lecorps, & faire avec lui un Tout par foi, aliquid per se unum: quoiqu'on dise aftez ordinairement qu'un chacun de nouses fe deux; à savoir, l'homme extérieur & l'homme intérieur, ou l'homme spirituel & l'hommeanimal, Homo animal, Is BENNER, Abrégé de la Philosophie de Gassiendi, Tom. V. Lip. V.I. pag. 487.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 101 qu'une ame sensitive, vous conviendres donc qu'on peut la diviser. Ainsi, on la détruit , on la diminue ; enforte qu'unt chien, à qui l'on a coupé une jambe, doit avoir moins de connoissance qu'un autre, puisqu'on a enlevé-une partie de sont

Je réponds à cela; qu'il n'est pas befoin que les chiens aient deux ames pour avoir quelque perception, & qu'en retranchant les esprits vitaux à la partie de l'ame fensitive qui vivisioit la jambe qu'on leur coupe; on ne diminue point la connoissance très - bornée que Dieu a voulu leur donner; & voici

comme je le prouve:

La Divinité ajant créé l'ame des hommes pour joilir de l'immortalité, elle a voulu distinguer entiérement l'ame raisonnable de la sensitive, pour qu'elle pût ne fouffrir aucune atteinte de la diffolution de cette dernière; mais elle n'a pas voulu faire cette divifion dans l'ame des bêtes, qui périt entiérement avec le corps : elle a seulement réglé, que certains esprits qui passeroient en circulant perpétuellement avec le lang dans le cœur, ou dans

quel-

# LA PHILOSOPHIE

quelques autres parties nobles, y cauferoient certaines perceptions qui forment la connoissance & l'intelligence des bêtes, laquelle connoissance finit. dès que la circulation des esprits vitaux est arrêtée dans ces parties nobles. Il est donc aifé de voir qu'à mesure qu'on coupe un membre à un animal, & qu'il en échappe & guérit, on ne diminue pasfon intelligence, parce qu'il reste toujours affez d'esprit dans les autres parties du corps pour frapper & toucher fes parties, ou plûtôt ees ressorts, où Dieu a attaché l'intelligence qu'il a jugé à propos d'accorder aux animaux. Mais dès le moment qu'on vient à déranger, ou à détruire quelqu'un de ces endroits nécessaires à la formation & à l'entretien de ses opérations, alors l'intelligence cesse d'agir, & le reste de l'harmonie qu'entretient Pame sensitive, se détruit aussi. On voit tous les jours dans les hommes mêmes. que l'ame raisonnable ne saisant rien à la conservation & à l'entretien ducorps, dès que la sensitive ne frappe plus que soiblement certaines parties, l'ame raisonnable, prête à s'envoler, pa-

DU BON-SENS, Reflex. IV. 103 paroît comme infensible à tout ce qui se passe. Dans les évanouissemens, où les esprits vitaux diminuent leur mouvement, on n'a aucune perception, ou du moins est-elle très-foible. Il en estainsi des animaux : dès que les esprits ne frappent plus les parties intellectuelles, la destruction de leur ame & de leur intelligence finit. La feule différence qu'il y a des bêtes aux hommes, c'est. que l'ame étant indivisible, ou par la volonté de Dieu, ou de sa nature, & ne recevant aucune atteinte par la dissolution de la fensitive, quitte le corps, & va où Dieu l'appelle, des le moment qu'il est privé de la vie par la cellation des esprits animaux.

Le principe de la connoissance, soit dans les hommes; soit dans les bêtes, dépend si peu de quelques parties de Pame sensitive séparées, ou de quelques esprits vitaux qui sont diminués du Tout, que Pon voit souvent des hommes & des animaux perdre des membres tout - à - coup, & par conséquent les esprits qui les animent, sans s'en appercevoir; ce qui n'arriveroit pas,

TO4 LA PHILOSOPHIE

fi l'intelligence étoit une dépendance absolue des esprits vitaux, & qu'elle

confistat dans leur quantité.

On rapporte, dit Lucrece, que la fureur de la guerre a donné lieu à l'invention de certains chariots armés defaux, qui parmi la chaleur du carnage coupent souvent les membres d'une façon si précipitée, que leur separation ne les prive pas du mouvement. On les voit palpitant à terre, tandis que la promptisude du mal rend l'esprit & le corps insensibles à la douleur, & que quelquesois: les sens sont tellement suspendus par l'ardeur du combat, que celui qui n'a plus qu'un corps mutilé, retourne au plus fort des coups, oubliant qu'il n'a plus de bouchier par la perte de son bras gauche, que les faux tranchantes ont abbatu sous lesroues & les pieds des chevaux. L'autre va à l'escalade, ou attaque sièrementson ennemi, sans qu'il lui soit sensible. qu'il n'a plus de main droite. Par la même impétuosité, celui-là veut se servir d'une jambe qui lui vient d'être ôtée dans la mêlée, pendant que proche de lui, les fens, se retirant peu - à - peu de sors. pied ,

DU BON-SENS, Réslex. IV. 105 pled, sont voir encore les mouvemens, de ses doigts (\*).

On peut ajoûter à ce que dit Lucrece sur les hommes, ce que nous

voions

(\*) Falciferos memorant currus abscindere membra

Sape ita defubito permista cade calentes, Ut tremere interva nide atur ab arti-

Ut tremere interra videatur ab artubus id quod

Decidit abscissum. Cum menstamen, atque hominis vis

Mobilitate mali non quit fentire do -

Et simul in pugna studio quod dedita mens est,

Corpore cum reliquo pugnam , cadef-

Non tenet, amissam lavam cum tegmine sape

Inter eques abstraxe rotas, falcesque

rapaces: Nec cecidisse alius dextram, cum scandit & instat :

Inde alius conatur ademto surgere crure,

Cum digitos agitat propter moribundus humi pes.

Lucretius de Rerum Natura, Lib. III. Verf, 643. O. feqq. 106 LA PHILOSOPHIE

voions tous les jours dans les animaux (\*). Un chien, à qui un fanglier d'un coup de défense emporte une jambe ou coupe la moitié d'une épaule, ne diminue rien de son ardeur. Il paroit insensible à sa douleur, s'acharne sur le sanglier avec ses autres camarades, & ne s'apperçoit quesquesois de son mal, que lorsque son ennemi:

est expiré.

Il faut donc établir ces deux principes certains: le premier, que dans les hommes l'ame fenfitive ne peut occa-fionner la perte de l'ame raifonnable, puisque cette première peut être divi-fée, foussir une diminution; un changement, un commencement de destruction, sans que pendant un tems l'ame raifonnable semble y prendre part : le fecond, que l'intelligence des animaux ne doit pas dépendre de la quantité, ni de la totalité de leurs esprits vitaux, mais ceux qui se trouvent dans certaines

<sup>(\*)</sup> Le Lesteur rapportera tous les effets qui arrivent aux hommes, à la guerre, aux dogues, ours, tygres & autres animaux, qu'ou fait fouvent combautre.

DUBON-SENS, Réflex. IV.. 107 taines parties où Dieu a voulu attacher la connoissance qu'il a accordée aux bêtes; ensorte que lorsqu'on couperoit les quatre jambes à un chien, & même plusieurs autres parties du corps, on n'assoibiroit son intelligence, qu'autant comme on endommageroit directement les esprits vitaux, deslinés à lui

donner l'intelligence.

Il est aisé presentement de répondre au reproche que font les Cartéfiens. à ceux qui accordent aux bêtes une ame matérielle. Dans certains animaux, dont les parties séparées retiennent chacune le sentiment, il reste du mouvement, & non du sentiment dans les. parties féparées, jusques à ce que les esprits vitaux en soient entièrement exhalés; mais il n'y a de la sensation que dans le tronc où se trouvent la tête & les parties nobles : enforte que lorsque l'on sépare un serpent en deux, la queuë n'a que du mouvement, & lapartie qui tient à la tête, si elle est confidérable, conferve quelques momens la sensation. Et si l'on dit que les parties qui ne sont point avec la tête, paroissent sensibles lorsqu'on les. coupe:

YOS LA PHILOSOPHIE

coupe & qu'on les perce; on peut répondre ce que les Cartésiens disent pour prouver que les bêtes n'ont point d'ames : c'est que ces parties évitent machinalement, sans crainte & sanst douleur, tout ce qui est capable de les détruire, parce que Dieu a attribué à quelques - unes la faculté de guérir & de pouvoir le rejoindre ensemble, lorfqu'elles ne sont point trop divisées & . maltraitées. Mais quand il feroit vrait que les animaux, en qui l'on voit duc mouvement dans les parties après leurs division, n'auroient aucun esprit de réunion, en accordant même ce fait, il ne s'ensuivra pas qu'on partage l'intelligence d'un animal en partageants des esprits vitaux; on la détruit aur contraire entiérement; & les mouvemens qu'on apperçoit dans ces parties font uniquement causées par les esprits: qui se retirent. Ainsi l'objection qu'on: fait que l'ame, étant corporelle, feroit divisible en plusieurs parties donc chacune seroit une ame, ne peut avoir lieu, même dans les animaux, parce que ces parties divilées & léparées ne font plus que de simples & menus corpulcu- -

puscules, qui n'ont plus aucune sensa-

tion ni aucune connoillance.

Lorsqu'on coupe la tête à un homme, il arrive assez souvent que cette tête, séparée du corps, s'éleve plusieurs sois à plus d'un pied de terre, & remue souvent après d'un demi quart - d'heure. Dira-t-on que cette tête est capable de sensation, parce que les esprits qui s'échappent, la sont mouvoir? Il en est de même dans les bêtes, dont les parties séparées gardent le mouvement; elles le conservent plus ou moins de tems, suivant que les esprits qu'elles contiennent, se dissippent plus ou moins vîte.

# S. XVIII.

QUE L'AME EST SPIRI-TUELLE, ET QU'ON EST OBLIGE DE LA CROIRE IMMATERIELLE

J E viens, Madame, d'établir la poffibilité de la matérialité de l'ame humaine. Mais quoiqu'elle eût pû être matérielle, raifonnable & immortelle;

TIO LA PHILOSOPHIE telle, il a plû à Dieu de la faire spirituelle, & d'une substance qui ne tombe point sous nos sens. Cela ne détruit pas le système que je viens de vous expliquer de l'ame raisonnable & sensitive ; il n'a rien de contraire à la Foi. dès que l'on croit que l'ame raisonnable qui est celle qui est destinée à l'immortalité, & pour ainsi dire, la feule véritable ame, est incorporelle. La Foi termine & borne tous nos doutes : ainfi , après avoir examiné les choses, il ne reste plus qu'à se soumettre , la croïance de la spiritualité de l'ame, que nous apprend la Révélation, n'aiant rien de contraire à la lumière naturelle. Car, quoiqu'il nous. foit difficile de concevoir une Substance sans étendue ; cependant la certitude de la spiritualité de Dieu peut nous élever julqu'à la connoillance de l'immatérialité de notre ame. Nous favons qu'il existe quelque chose de plus parfait que la Matière; nous en convenons. Nos ames ne peuvent-elles pas être d'une même qualité que cet Etre ? Il n'est pas plus difficile à un Esprit, fouverainement puissant, de produire - une

DU BON-SENS, Réflex. IV. 111 Une ame spirituelle, que d'accorder la pense à la Matière. Celui qui de rien a tout fait, & qui peut tout réduire à xien pour créer nos ames immatérielles, n'a eu qu'à le vouloir.

# S. XVIII.

# DE L'IMMORTALITE DE L'AME.

IL est aussi difficile de prouver démonstrativement l'immortalité de Pame, que sa spiritualité; & quoisqu'il n'y ait rien de contraire à notre raison de croire que Dieu puisse conserver pendant toute l'éternité un être qu'il a créé, on n'a cependant aucune preuve Philosophique qui puisse mettre en évidence cette vérité, dont la seule Révélation nous donne l'assurance.

Les Epicuriens qui croïoient l'ame formée par ce concours aveugle qui avoit produit tous les autres Etres, assuroient qu'elle étoit mortelle. Le corps & l'ame, dit Lucrece, sont d'un même âge; leur alliance inséparable recoit

#### 212 LA PHILOSOPHIE

coit une mutuelle augmentation , & A tems les assujettit également aux instrmités de la vieillesse. N'est - il pas sensible que la faculté spirituelle est informe dans le corps tendre & foible des enfans, & que les parties étant fortifiées par le bienfait d'un âge perfectionné, le jugement est dans toute sa force , & que l'esprit fait des productions proportionnées à son augmentation? Mais lorsque le tems a fait sentir au corps les ateintes de la décadence, & que ses forces se sont évanouies, son jugement n'a point d'assiette certaine ; sa langue n'est plus qu'un interprêse déréglé d'un esprit qui retourne à sa première enfance , & dans ce même infsant la cause cessant, aussi - bien que ses effets , n'est - il pas juste de conclure que comme la fumée s'évanouit dans l'air, ainsi l'ame par sa retraite n'est point exempte des loix de la disolution (\*)? H

(\*) Praterea, gigni pariter cum corpore

Crescere sentimus, pariterque senescere mentem;

Nam velut insirmo pueri teneroque

DU BON-SENS, Réflex. IV. 113
Il est certain que l'ame est tellement lice avec le corps, que dès qu'il est travaillé par des maladies violentes, elle ressent aussi des inquiétudes cruelles, & semble présager que la perte du corps doit entraîner la tienne. Il arri-

Corpore, sic animi sequitur sententia tenuis: Indeubi robussis adolevit viribus atas; Constium quoque majus, & austior est

animi vis. Post ubi jam validis quassatum est viribus avi

Corpus, & obsusts ceciderum viribus artus, Claudicatingenium, delirat linguaque

mensque: .
Omnia desiciunt, atque uno tempore:

defunt. Ergo dissolvi quaque convenit omnem-

Naturam, ceu fumus in alias aeris

Quando quidem gigni pariter, pariter-

Crescere; & ( ut docui) simul avo fessa.
fatiscit.

Lucretius de Rerum Natura, Lib. III. Verf. 445. O feqq.

Tome II.

r14 LA PHILOSOPHIE
ve souvent qu'il se sorme dans l'intérieur une conspiration subite contre la
vie : l'ame en est d'abord troubléedans ses opérations & dans ses mouvemens; la langueur & la pâleur du visage dénotent la certitude de sa dissolutron. Elle agit plus ou moins, selonque le corps montre plus ou moins de
force, l'esprit & l'intelligence suiventle cours de l'ame sensitive; ensorte
qu'il semble que ce soit elle qui déter-

mine leur durée.

La matérialité de l'ame fournissoit aux Epicuriens plusieurs autres preuves de sa mortalité. L'esprit, disoientils, étant une partie de l'homme, la Nature lui a donné une situation fixe, demême qu'aux oreilles, aux yeux, & aux autres sens , qui sont les mobiles de la vie ; & quoique les mains les & oreilles, étant séparées de leur Tout, conservent pendant quelque - tems la forme extérieure de leurs parties ; néanmoins elles ne peuvent plus avoir la faculté des sens, ni les mouvemens qui les animoient. Ainsi , l'esprit ne peut devoir son existence à ses propres forces ; il fautque le corps se prête à la subtilité de Ca.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 115 sa nature, & que l'homme qui en est le vaisseau, contienne son essence délicate : ou bien il faut concevoir quelque au-tre chose , qui , lui étant plus insépara= blement attachée, la conserve & en empêche la destruction ; ce qui n'est point , puifque le corps est le seul vaisseau qui contienne l'ame, & que son union avec lui est si étroite, qu'elle n'est dissoluble que parleur perte mutuelle (\*)

L'opinion des Epicuriens sur la mortalité de l'ame étoit une suite nécef-

(\*) Et quoniam mens est hominis pars, una, locoque

Fixa manet certo, velut aures, atque oculi sunt,

Atque alii sensus, qui vicam cumque gubernanı:

Et veluti manus, atque oculus, narefve feorfum

Secreta à nobis, nequeunt sentire, neque esse,

Sed tamen in parvo linquuntur tem-

pore sali: Sic animus per se non quit sine corpore dipfo

Esse homine, illius quasi quod vas esse · videt ur ;

Sive K a

cessaire de leurs premiers principes. In cest été absurde de dire qu'une chose que le hazard avoit formée, devenoit une substance éternelle & incorruptible, puisque tout ce qui a eu un commencement doit avoir nécessairement une. sin, lorsque la volonté divine neveut point lui accorder l'immortalité. Or, les Epicuriens qui n'admettoient. la Divinité que par forme, & pour ne point révolter l'esprit du peuple, étoient hien éloignés de croire que l'ame eût été créée par la volonté de

Je vais examiner à present, Madame; si en admettant un Dieu spirituel, bon, intelligent; juste & puissant, il s'ensuit que l'ame doive être nécessairement immortelle. Il faut, pour donner plus d'étendue à cette question, considérer l'ame comme une substan-

Dieu.

.

Sive aliud quidvis potis est cenjunctus eii
Fingere, quando quidem connexus corpori adharet.
LUCRETIUS de Rerum Natura,
Lib. III. Vers. 559.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 117 Substance incorporelle, parce que si l'on peut prouver qu'une substance spirituelle peut n'être pas éternelle, il fera très - aisé de saire une application de toutes ces preuves à une substance étendue, beaucoup plus sujette par conféquent à la division & à la destruction. Je vous ai deja dit., Madame (\*), que lorsqu'on objecte que l'ame spirituelle, n'étant point composée : & n'étant point divisible, ne peut être détruite, cet argument n'a de force qu'autant qu'on suppose que le Créateur a voulu qu'elle fut immortelle; puisqua celui qui crée de rien une chose, soit spirituelle; scit corporelle; peut lui fixer un tems où elle retournera à rien ; excepté qu'on ne se figure qu'il faut beaucoup. plus de puissance pour créer un Eire que pour l'annihiler, & que Dieu ail appris à certains Philosophes, & particulicrement aux Cartésiens , jusqu'où va sa puissance. S'ils n'ont donc de connoissance de l'immortalité de l'ame que, par la Révélation, ils ne font point. fon-

(\*) Voiez le S.XII. de cette Réflexion.

# 178 LA PHILOSOPHIE

fondés de vouloir ne la prouver que par des raisons, uniquement appuiées sur la lumière naturelle. Je crois , aussibien qu'eux, l'immortalité de l'ame; mais je soutiens qu'on ne peut la démontrer par des preuves évidentes; lorsqu'on ne veut se servir que de celles que nous donne la raison. Si j'examine attentivement la nature de l'ame, loin qu'elle me persuade qu'elle doive être éternelle, elle femble au contraire m'annoncer la possibilité de fa fin. Je vois l'ame quelquesois rester pendant long-tems fans agir, fans penser; & je conclus de-là que si elle peut rester quelques heures sans penfer , fans avoir aucune connoissance d'elle-même, elle peut dans la suite du tems rester éternellement dans cette léthargie mortelle.

Il me femble, Madame, que j'enrends déja frémir tous les Cartéliens. Quoi ! diront-ils, Pame cesse quelquesois de penser ? Vous avancez. La une plaifante absurdité; il vaudrois ausant que vous dissiez que quelquesois la Matièrecesse d'être étendue. Cette dernière proposition-n'est pas plus ridicule que l'autre 5.

DU BON-SNES, Reflex. IV. 119 me ; car enfin si l'extention est l'essence de la Matière , la pensce est l'effence de Fame. Je demande à ces Philosophes, si disposés à condamner ce qui combat leur sentiment, qui leur à révélé la nature de l'effence d'une substance dont ils n'ont qu'une idée très-confufe ? Car en concevant la spiritualité,.. l'esprit borné de l'homme ne conçoit presque qu'une négation de la Matière,... fi je puis me fervir de cette expression; & je ne crois pas qu'un Cartesien ait: des idées beaucoup plus claires de las fpiritualité, qu'un Gassendiste du Vuide. Nous connoissons certainement par expérience que nous pensons quelquefois, & nous sommes en droit de conclure qu'il y a quelque chofe en nous: qui a la puissance de penser; mais d'assirer que nous pensons continuellement, nous ne pouvons le faire qu'entant que l'expérience nous en instruit. Nous sawous , dit Locke , que l'ame pense toujours dans un homme éveille, parce que o'est ce qu'emporte l'état d'un bomme. éveillé; mais de savoir s'il ne peut pas convenir à tout homme , y compris l'ame aussi - bien que le corps, de dormir Cans

## TIO LA PHILOSOPHIE

fans avoir aucun songe, c'est une question qui vaut la peine d'être examinée par un homme qui veille. Car il n'est pas aise de concevoir qu'une chose puisse penser , & ne point sentir qu'elle pense. Que si l'ame pense dans un homme qui dort ,. fans en avoir une perception actuelle, je demande si pendant qu'elle pense de cette manière, elle sent du plaisir ou de la douleur, si elle est capable de félicité ou de misere ? Pour l'homme , je suis bien assuré qu'il n'en est pas plus capable dans. ce temselà, que le lit ou la terre où il est couché ; car d'être malheureux , ou heureux sans en avoir aucun sentiment, c'est une chose qui me paroit tout-à-fait incroiable. Que si l'on dit qu'il peut êtreque tandis que le corps est accablé de sommeil, l'ame a sis pensées, ses sentimens, ses plaisirs, ses peines séparément & en elle-même, sans que l'homme s'en apperçoive & y prenne aucune part, il est certain que Socrate dormant, & Socrate éveille, n'est pas la même personne, & que l'ame de Socrate lorsqu'il dort , & . Socrate qui est un homme composé de corps & d'ame lorsqu'il veille , sont deux personnes , parce que Socrate éveille n'an aun -

DU BON-SENS, Réflex: IV. 324 aucune connoissance du bonheur ou de la misère de son ame, qui y participe toute seule pondant qu'il dort ; auquel étas il ne s'en apperçoit point du tout, & n'y prend pas plus de part qu'au bonheur ou à la misère d'un bomme qui est aux Indes; & qui lui est absolument inconnu. Car si nous separons de nos actions & de nos sensations , & fur-tous da plaisir & de la douteur , le sentiment intérieur que nous en avons, de l'imérêt qui l'accompagne, il sera bien mal-aise de savoir ce qui fait la même personne (\*).

Quelque long que soit ce passage , j'ai cru, Madame ne devoir rien en retrancher. S'il ne prouve pas que l'ame ne pense pas toujours, du moins rend-t-il la chose douteuse; & je ne conçois pas pourquor il est plus nécefsaire à l'ame de penser toujours, qu'au corps d'être toujours en mouvement. Il n'est rien de si absurde que de vouloir

(\*) Locke, Effai Philosophique fur d'Entendement Humain , Liv. 11. Chap. I. pag. 101. L

Tome II.

122 LA PHILOSOPHIE loir convaincre un homme qui dort sans faire de songes, qu'il a pensé toute la nuit & qu'il a eu des plaisirs, sans en conserver après son réveil le moindre fouvenir. Que si un homme endormi, comme dit Locke, a des pensées qui se succédent perpétuellement les unes aux autres sans le savoir; un homme qui dort, & qui veille enfuite, n'est point le même. Il y a deux personnes différentes en lui; l'une, qui est peut - être toujours malheureuse en veillant; & l'autre, qui est toujours heureuse en dormant : enforte qu'il se peut qu'un Porte-faix, qui a vécu quatre-vingt ans, ait été quarante ans malheureux Porte-faix en veillant, & quarante ans heureux Gentilhomme en dormant, sans que jamais le Porte-faix ait eu connoissance du bonheur du Gentilhomme, & le Gentilhomme du malheur du Porte - faix. Mais, dira-t-on, les hommes font des fonges dont ils ne se ressouviennent point, & l'ame pendant le sommeil

a des pensées que la mémoire ne retient point. Dès que l'ame a des pensées, on s'en apperçoit; les songes qu'

nous

Du Bon-Sens, Réflex. 177. 123 nous font fenfibles, en font des preuves évidentes, & il faut avoir bien de la crédulité pour le perfuader que l'ame dans un homme qu'on éveille, perde dans l'inflant toutes les notions qui lui étoient presentes, ensorte qu'il n'en reste pas la moindre trace, & que la mémoire ne sauroit en rappeller aucune circonstance.

Les Philosophes qui soutiennent que l'ame pense toujours, me permettront, de leur dire que je trouve assez plaifant qu'ils m'affürent que je pense dans des momens où je l'ignore moi-même. S'ils n'ont d'autres preuves à me donner, que celle qu'ils tirent de la définition qu'ils font de l'essence de l'ame, je les prie de songer que je ne dois point croire une chose évidente, qui n'est fondée que sur un principe incertain, & regarder comme une preuve cette chose même dont je doute. Il me seroit aisé, en me servant de leur méthode, de prouver que la Samaritaine, ou le grand-jet-d'eau de Versailles, pensent toujours; je n'aurois qu'à supposer que les sontaines pensent toujours, tandis que l'eau cou-

## 124 LA PHILOSOPHIE

le de leur tuyau; & de-là j'en tirerois une conféquence incontestable que le grand-jet-d'eau de Versailles & la Samaritaine pensent toujours. On ne doit jamais établir son hypothèse sur un fait contesté, ou bien c'est alléguer en preuye la chose même dont on dispuse.

Si l'ame reste donc plusseurs heures de suite sans penser & sans se connoître elle-même dans un fommeil . semblable à celui où se livre le corps; pourquoi ne pourra-t-elle pas, ainfi que lui, trouver un jour une mort éternelle, puisqu'elle est sujette à une momentanée ? Il faut donc avouer de bonne - foi que nous n'avons aucune preuve certaine de l'immortalité de l'ame, que par la Révélation. Les Juifs avoient parmi, eux une Sede qu'ils ne séparérent jamais de leur Communion. qui croioit l'ame mortelle ; & il faut avoiier que si la Foi ne sixoit nos doutes, il seroit bien difficile de concevoir qu'une chose qui a eu un commencement, ne doive point avoir de fin. Cependant l'immortalité de l'ame quoique difficile à connoître, ne répugne

DU BON-SENS, Réflex. IV. 125, pugne point à la raison, qui nous montre que Dieu, qui a eu la puissance de créer une substance, soit matérielle, soit spirituelle, a sans doute celle de la prolonger tant qu'il le juge à propos, & éternellement, s'il le veur. Ainsi, c'est dans la seule volonté de la Divinité qu'il saut prendre la preuve de Pinmortalité de l'ame. Toutes les autres qu'oir veut tirer de sa nature & de son essence, son incertaines, peu convainquantes, & s'appuient plus sur Pautorité du Vulgaire, que sur la serme croiance des Philosophes (\*).

(\*) Cum de animorum aternitate disferimus, non leve momentum apud nos habet comfensus hominum, aut timentium Inferos, aut colentium: suor hac publica persuassone. SE-NECA, Epistola. CXVII.



# 126 L'A PHILOSOPHIE

# S. XIX.

SI LA CROIANCE DE L'IM-MORTALITE DE L'AME EST ESSENTIELLE AU CA-RACTERE DE L'HONNES-TE HOMME.

I L paroît d'abord qu'une perfonne, qui n'attend & n'espère rien après fa mort, ne sauroit être retenue par la crainte, & qu'elle doit se porter sans remords aux plus grands crimes.

Je conviens, & c'est une chose qu'on ne sauroit mettre en doute, que la croiance de l'immortalité de l'ame est nécessaire pour contenir le bas peuple & les personnes vulgaires, qui, nées naturellement mauvaises, agisent plûtôt en esclaves qu'en hommes libres & doités de la raison, qui nous sait aimer la vertu par raport à ellemême, comme étant le bien se plus parsait qu'on puisse acquérir. Mais je pense aussi, & l'expérience certifie tous les jours mon sentiment, que parmi les gens d'un certain rang, la croiance

DU BON-SENS, Réflex. IV. 127 de l'immortalité de l'ame n'est point un attribut qui leur soit nécessaire pour devenir, ou pour être honnête-homme.

Bien des Heros, des Philosophes, des Poëtes qui ont cru la mortalité de l'ame, ont souhaité ardemment d'immortaliser leur nom; ce desir suffit pour exciter à la gloire & à la vertu. Epicure, qui fut un des plus grands adversaires de l'immortalité de l'ame, fut aussi un des Philosophes anciens qui vécut le plus exemplairement. La régularité de ses mœurs, sa candeur, sa probité forcérent les Stoïciens d'avoiier que sa morale n'avoit rien que d'épuré. Sénèque, nourri & élevé dans une Sede toujours opposée à celle que forma Epicure, a rendu justice au mérite de ce Philosophe, & à l'excellence de ses préceptes (\*). même Sénèque dit, que quelques-uns de ceux qui suivoient la doctrine de ce Phi-

<sup>(\*)</sup> Meaquidemista sententia, & hocnostris invitis popularibus dicam, santia Epicurum & recta pracipere, & si propius accesferis, trissia. Seneca, de Vita Beata, Cap. XII.

## 128 LA PHILOSOPHIE

Philosophe, n'étoient pas devenus débauchés, parce qu'ils avoient embrasse de dodrine, mais parce qu'ils étoient débauchés naturellement.', la volupté d'Epicure étant fort sobre; sort rélervée & sort sèche. (\*). Des Peres de PEglise lui ont accordé les mêmes louianges. St. Jérôme témoigne beaucoup d'estime pour ce Philosophe, & St. Augustin avoie qu'il-l'eût préséré à tous les autres, s'il eût cru, aussibien qu'eux, des châtimens & des récompenses dans l'autre vie (+) Lucrèce, sectateur d'Epicure, vécut toujours

(\*) Nonab Epicuro compulfi luxuriamur, fed viitis dediti luxuriam fuamin Philofophie, fina abficondun; de o concurrunt ubis audiunt laudari voluptatem. Nec aftimatur voluptatilla Epicuri: ita enim, me hrreule, fentio, cum fobria of ficca fit; feda di momen ipfum advolant, quarentes libidinibus fuis patroctnium aliquod ad velamentum. Seneca, de Vita Beata, Cap. XII.

(†) Epicurum accepturum fiusse palmamin animo meo, nis ego credidissem post mortem, restare anima vitam est eractus meritorum, quod Epicurus credere noluit. Au Gust

Confest. Lib. VI. Cap. XVI.

DU BON-SENS, Réflex. IV. 129 jours d'une manière simple, honnère, & frugale. Le Chancelier de l'Hôpital croioit l'ame mortelle, on du moins l'affüre-t-on ainsi (\*). Ce su cependant un très-honnêre-homme, qui véent panni-beaucoup de sedérats qui penoient qu'elle étoit immortelle.

<sup>(\*)</sup> Homo quidem do Aus, sed nullius Religions, aus, us vere dicam, Abus, Belcagius, Comment. Rerum. Gallic. Lib. XXVIII. Nun LVII.

130 LA PHILOSOPHIE le corps; elles desirent, au contraire; qu'elle soit éternelle. Et ces personnes ne sont pas de jeunes débauchés qui cherchent d'étousser leurs remords; ce sont des Philosophes, qui tâchent au contraire de se convaincre de son immortalité. Je me plais, dit Cicéron, à croire l'ame immortelle; & si elle ne le pes sont je veux toujours tâcher de me le persuadar (\*). Sénèque nous apprend qu'il se saissaisoit lui-même, en philosophant & méditant sur l'éternité de l'anne, & qu'il adoptoit le sentiment de

voient moins une doctrine aussi satisfaisante, qu'ils ne la promettoient (†).

Les hommes n'agissent pas toujours consormément à leur croiance. Quel-

plusieurs grands hommes, qui prou-

ques-

(\*) Me vero delectat, idque primum ita esse; deinde etiam, si non sit, mihi tamen persuaderi velim. Cicen. Tusculan. Quæst. Lib. I.

(†) Juvabat me de aternitate animarum quarere : imo me herculecredere. Credebam enim facile opinionibus magnorum virorum: gratissmam promitentium magis, quam probansium. S en eca, Epist, CII.

DU BON-SENS, Reflex. IV. 131 ques-uns d'entr'eux qui ont cru l'ame mortelle, ont été vertueux; & quelques autres qui croient qu'elle étoit immortelle, ont étonné l'Univers par leurs crimes, & foulé aux pieds toutes les loix divines & humaines. Catilina avoit élevé dans sa maison un Autel à une Aigle, à laquelle il facrifioit avec beaucoup de respect & de superstition, toutes les fois qu'il se préparoit à commettre quelque crime (\*). avoit une grande dévotion à une image d'un petit enfant, à laquelle trois fois par jour il offroit des sacrifices. Bien d'autres scélérats ont été superstitieux, & perfuadés de l'immortalité de l'ame. Louis XI. croioit aux récompenses & aux châtimens de l'autre monde ; mais il n'en a pas moins été vicieux dans celui-ci. Il accommodoit sa Religion à ses desseins, tôt que ses desseins à sa Religion. Brantôme dit que ce Roi, faisant un jour

<sup>(\*)</sup>Quam venerari ad cadem proficiens solebas, a cujus Altaribus sa pe istam dextram impiam ad necemcivium transtulisti. CICER. Orat, I. in Catilinam.

132 LA PHILOSOFHIT.
jour ses prières devant l'Antel de Notre-Dame de Cléri, on lui entendit
dire: Ab! ma bonne Dame, ma petite Maitresse, ma grande Amie, en qui
s'ai joujours en mon réconsort, je te prie
des supplier Dien pour moi, & crere mon
Avocate envers lui, qu'il me pardonne la
mort de mon frère que s'ai fait empoisonner par ce-méchant Abbé de St. Jean. Je
m'en consesse à toi comme à ma bonneMaitresse (2).

Ce n'est donc point la Religion, qui, chez les gens d'un certain rang, décide uniquement de leur vertu & de leur candeur; c'est le tempérament, l'éducation, & Pamour de la gloire. Spinosa-ne croioit certainement pas l'immortalité de l'ame: tous ceux qui. Pont connu, avoüent que c'étoit néanmoins un honnête-honme, & toute la Hollande rend justice à la pureté de ses mœurs. Le Just, qui, par un zèle outré de dévotion, lui donna un coup de couteau en sortant de la Synagogue, étoit

(\*) BRANTOME, Mémoires, Vie de. Charles VIII. Tom. 1, pag. 30. DU BON-SENS, Réflex. IV. 133 étoit persuadé de l'immortalité de l'ame, & son crime étoit une suite de sa croïance.

#### S. XX.

#### QUE L'AME EST IMMOR-TELLE.

Uoique je wous dise, Madame: J que la croiance de l'immortalité de l'ame n'est pas nécessaire au caractère de l'honnête - homme, n'allez pas vous figurer que je sois un hérétique ; car si l'on peut avoir des vertus, & luivre cette opinion, on ne fauroit en la croïant, non-feulement être Chrétien, mais même perfuadé parfaitement de l'existence de Dieu. Et loin d'approuver l'aveuglement de ceux qui soutiennent ce sentiment, je penfe que dès que l'on veut raisonner conséquemment, & examiner les choses, on voit clairement la nécessité de l'immortalité de l'ame. Elle découle naturellement des preuves invincibles de l'existence de Dieu, & il saut vouloir ne point faire usage de sa raison, pour

LA PHILOSOPHIE

à

pour croire que la Divinité, toute bonne & toute-puillante, crée des hommes, leur défend de faire le mal, leur ordonne de faire le bien, & ne les punit point lorsqu'ils désobéissent. L'argument le plus invincible pour l'immortalité de l'ame, c'est le bonheur & la prospérité des méchans dans ce monde. Leur félicité se dissipe comme un songe; & lorsqu'ils sont prêts à passer de cette vie à une autre, ils sentent alors combien peu ils étoient assurés de la bonté des argumens qu'ils se faisoient à eux-mêmes, pour obscurcir la vérité qui cherchoit à les éclairer.

Un favant Philosophe, après avoir examiné tout ce qu'on peut dire sur la nature de l'ame, & être convenu de bonne-foi qu'il n'y a aucune preuve philosophique évidente de son immatérialité & de son immortalité, sait cette belle & fage réflexion. Puisque (\*) les

rai-

(\*) Profecto utcumque rationes immortalitati abstruenda allata, Mathematica evidentia , ut sumus initio testati , non fint ; ea tamen funt , qua non neminembene affectum permoveant; qua congestis aliisimmortalita-

DU BON-SENS, Reflex. IV. 135 raisons qu'on apporte pour prouver que l'ame est immortelle , sont pour le moins aufsi fortes que celles qu'on leur oppose, & qu'elles sont soutenues par la Révélation; nous ne devons pas bafancer à suivre l'o-

pinion qui nous assure l'immortalité.

Je crois, Madame, que vous me faites la grace de me regarder comme un homme fincére & incapable de déguiser sa pensée; je puis vous assurer que je suis sermement persuadé que mon ame est immortelle. Hé quoi! Madame, est-il possible de croire qu'un être, capable d'examiner les questions que nous venons de parcourir, ne fût qu'une misérable liqueur, destinée à vivifier pendant quelques années un vil morceau de matière ? La plus grande preuve de l'immortalité de l'ame se doit chercher dans elle-même. Lorfau'on examine fa noblesse, sa grandeur, fon élévation, on sent mieux son immor-

ti impugnanda preponderent; qua denique Superveniente authoritate Fidei , pondus , atqueroburinelustabile obtineant. Synthagma Philosoph. Epicuri. P. GASSEND. pag. 72. Edit. in 410.

#### 136 LA PHILOSOPHIE

mortalité, que par tous les argumens des Théologiens. Il est impossible que Dieu ait créé un être aussi noble, pour remplir les seules fonctions qu'il fait ici bas ; il est réservé à quelque chose de mieux. Je trouve d'ailleurs qu'il ne convient qu'à des criminels de souhaiter de finir totalement : rien ne flatte plus un galant homme que l'espérance de l'immortalité; c'est la confolation la plus grande d'un véritable Philosophe, & ce doit être celle de tous les gens qui pensent sensément. Je regarde le defir qu'ont les hommes sages d'immortalifer leur nom; comme une preuve bien forte de l'immortalité de l'ame. D'où vient cette ame se porteroit-elle si fort d'elle-même, & comme par un inslinct naturel, vers l'immortalité, si elle n'y étoit pas destinée par son essence ?

. Nous sommes assurés que l'ame a ses intérêts séparés de ceux du corps, puisque nous voïons par l'expérience journalière que ce qui nuit au dernier, amuse & plaît au premier. Un homme, par exemple, qui incommode fa fanté par une étude trop assidue, contente cependant fon esprit. Or , pour-

quoi

DU BON-SENS, Reflex. IV. 137 quoi voulons-nous donc que ces deux fubstances, si différentes entr'elles, ne puissent subsister l'une sans l'autre, puisque même lorsqu'elles sont unies, elles donnent des marques visibles de la possibilité de leur désunion ? Enfin n'est-on pas en droit de dire avec Ciceron, le plus favant des Romains, & peut-être le plus beau génie qu'il y eut dans le monde (\*) que quand on voit ce qu'il y a d'activité dans nos esprits, de mémoire du passe, de prévoïance de l'avenir. Quand on considere tant d'Arts, de Sciences; de découvertes où ils sont parvenus, on doit être pleinement persua-de qu'une nature qui a en soi le fond de tant de grandes choses , ne sauroit être mortelle ....

(\*) Quid multa? Sic mihi perfuafi, sic fentio, cum tanta celeritas animorum sit, anta memoria prateritorum, futurorum prudentia, tot artes, tanta sapientia, tot muenta, non posse tam naturam qua res est-contineat, esse mortalem. C102 R. de Senech. Cap. 21.

9

Tome IZ.

#### 138 LA PHILOSOPHIE

#### 6. X X I.

#### RECAPITULATION.

Voiiez, Madame, que les con-A noissances que nous avons sont bien bornées. Non-seulement nous ne favons rien des principaux secrets de la nature; mais nous fommes même. pour ce qui nous regarde, dans une parfaite ignorance. Nous ne connoifsons évidemment que les choses qui nous sont nécessaires pour la conduite de notre vie & pour la règle de nos Il semble que la Divinité n'ait borné si fort notre entendement que pour nous donner plus lieu de nous défier de nous - mêmes & des autres. Elle nous a accordé la raison, & elle y a attaché, non pas le privilége de découvrir les fecrets des causes & des choses; mais le moïen de distinguer le vrai, qui nous est connu, d'avec le mal que nous connoissons: ensorte que fi la lumiére naturelle ne nous développe pas certains mystères cachés,

DU BON-SENS, Réfex. IV. 130 elle nous empêche pourtant d'accorder notre croiance à bien des faui-fetés, pourvû que nous voulions en faire ulage, & ne point nous laisser ébloiir par l'autorité de ceux qui nous parient? Des gens d'un vaste génie tombent quelquesois eux - mêmes dans le défaut de la préoccupation, & adoptent pour des vérités évidentes des conjectures fausses ou douteuses (\*)

Il est encore un autre écueil qu'il

. (\*) Aristotelis dostrina est summa veritas, quoniamejus intellectus fuit finis humani inrellectus. Quare bene dicitur de illo , quod ipse fuit creatus & datus nobis à divina Providentia, ut non ignoremus possibilia sciri. Averroës devoit même dire que la divine Providence nous avoit donné Aristote pour nous apprendre ce qu'il n'est pas possible de favoir : car il est vrai que ce Philosophe ne nous apprend pas seulement les choses que . l'on peut savoir; mais puisqu'il le faut croire sur sa parole, sa doctrine étant la souveraine vérité, summa veritas, il nous apprend même les choses qu'il est impossible de savoir. MALLEBRANCHE, Recherche de la Vérité, Liv. III. Chap. III. pag. 180.

140 LA PHILOSOPHIE faut éviter pour ne point s'égarer ; c'est de ne point recevoir sans examen bien des faits qu'on appuie de l'autorité de la Révélation. On ne doit les croire aveuglément que dans les matières que la raison ne sauroit juger, ou fur lesquelles elle ne peut porter des. jugemens probables; mais dans celles dont elle peut avoir une connoissance certaine, elle doit être absolue maîtreffe & décider en souveraine, parce qu'il est certain que toute chose, contraire & incompatible aux décisions claires & évidentes de la lumière naturelle, ne peut avoir été révélée par Dieu, qui seroit un trompeur, s'il nous ordonnoit une chose contraire à la règle & aux maximes qu'il nous a données pour connoître la vérité. Si l'on n'établit point ce principe comme certain, il n'est rien de si extravagant, rien de si absurde, qu'on ne puisse dire avoir été révélé, & par conséquent qu'on ne doive croire aveuglément (\*). Tou-

(\*) Si l'on veut faire passet pour Révelation DU BON-SENS, Reflex. IV. 141

Toutes les Religions ont leur pretendue Révélation; c'est en les examinant, & en les trouvant contraires à la lumière naturelle, qu'on les rejette & qu'on les résute. La raison est donc la règle des Révélations, puisqu'elle juge de leur validité; & l'on ne fauroit dire qu'on ne doit examiner queles Révélations des fausses Religions; car cet argument seroit commun à toutes, & chacun resteroit éternellement dans l'erreur, puisqu'il n'examineroit point s'il peut y être.

En voilà affez, Madame, à ce que je crois, pour vous perfuader que nous favons peu de chôfe, & qu'il nous est impossible d'espérer jamais sur certaines matières d'acquerir des connoissances bien certaines & bien étendues. Je ne

re-

lation une chose contraire aux principes évidens de la raison, & à la connoissance manifeste que l'esprit a de ses idées claires & distinctes, il saur alors écourer la raison sur cela, comme sur une matière qui est de son ressort. Locke, Essai Philosophique sur l'Entendement Humain, Liv. IV. Chap, XVIII. pag. 901.

142 LA PHILOSOPHIE, &c. regretterai point le tems que je puis avoir emploié à ces Réflexions, si elles peuvent vous plaire; & puisque vous me paroissez souhaiter que je vous dise un mot de l'Astrologie-Judiciaire, je vous promets, Madame, que dès que j'aurai un moment de lossir, je fatisserai votre envie.

FIN DE LA QUATRIEME Reflexion.



RETLE-



# REFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

5 U R

PINCERTITUDE DES CONNOISSANCES HUMAINES.

監察網絡 REFLEXION CINQUIEME,

concernant L'ASTROLOGIE - JUDICIAIRE.

§. I.

Introduction.



O u s voici enfin arrivés; Madame, à la Science en laquelle vous paroiffez avoir le plus de confiance. Oferai-

je vous le dire; c'est cependant la plus fausse

144 LA PHILOSOPHIE fausse & la plus trompeuse. Les préjugés vous ont empêché jusqu'ici de faire usage de votre raison. Vous avez ajouté une entiére croïance aux Contes & aux Fables qu'on vous avoit dits dans votre jeunesse; mais j'ose me flatter de vous convaincre évidemment de l'erreur où vous êtes ; & je vous montrerai fi clairement le ridicule de l'Aftrologie-Judiciaire, que vous aurez pour elle autant de mépris qu'en ont eu les plus grands liommes, anciens & modernes. Cette Science trompeufe a été regardée de tout tems comme le partage de quelques menteurs, qui par un sale intérêt dupent les autres, & fe dupent eux-mêmes. enveloppent leurs prédictions de tant d'obscurité ; ils les annoncent dans des termes si ambigus, que, semblables aux anciens Oracles, elles ont toujours deux ou trois sens rens, & peuvent être expliquées suivant les tems & les personnes, & selon le commentaire qu'il leur plaît d'en donner.

Il y avoit autrefois à Alexandrie ane coutume, par laquelle les Aftrologues

DU BON-SENS, Reflex. V. 145 logues étoient obligés de païer un certain impôt, qu'on appelloit le Tribut des Fous, parce que le produit en étoit · assigné sur le gain que les Astrologues & les diseurs de bonne-fortune faifoient à la faveur de la folle crédulité de deurs sectateurs. Que penseriezvous, Madame, d'un homme qui décideroit de ses affaires par le sort des dez? Vous vous moqueriez sans doute de sa folie. La décision de l'Astrologie est aussi peu certaine que celle des dez. Quiconque a dessein de piper le monde, dit un Auteur celebre, est affuré de trouver des personnes qui seront bien - aises d'être pipées; & les plus ridionles sottifes rencontraront toujours des efprits auxquels elles sont proportionnées,, après que l'on voit tant de gens infatués, de l'Astrologie - Judiciaire . . . . Il y a une constellation dans le Ciel, qu'il a plu à quelques personnes de nommer Balance, & qui ressemble à une balance comme à un moulin-à-vent. La Balance est le figne de la Justice ; donc ceux qui naitront sous cette constellation , serent justes & équitables ..... Quelques extravagans que soient ces raisonnemens. Tome II.

146 LA PHILOSOPHIE

il se trouve des personnes qui les debitent, & d'autres qui s'en laissent persua-

der (\* ).

On étoit autresois bien plus attaché à l'Astrologie-Judiciaire, qu'on ne l'est actuellement; peu-à-peu beaucoup de gens sont revenus de cette soiblesse, & l'étude de la bonne & saine Philosophie a beaucoup servi à guérir les esprits de cette maladie. Les grands hommes se sont plaints dans tous les tems de la crédulité des peuples & de la sourberie des Astrologues. Ce sont des gens, dit Tacite, inflâcles aux Grands, menteurs auprès de ceux qui les croient; qu'on exilera toujours vivre, malgré les Qraonnances (†):

La plus grande partie du monde aime à être dupée, & l'on conduit les peuples aisement, lorsqu'on les amuse

par

(\*) Art de penser, premier Discours,

pag. 2.
(1) Genus hominum, potentibus infidum, foerantibus fallax, quod in Civitate nostra, & vectabitur semper, & retinebitur. TACI-TUS, Hillot. Lib. l.

DU BON-SENS, Reflex. V. 147 par des chimères & des Histoires extravagantes. Le Vulgaire est, plus frappé par des idées vagues & gigantesques, que par la simple vérité. pardonne tout à ceux qui favent le feduire agréablement, & exciter sa curiofité. Un mensonge perd la réputation d'un honnête - homme : il le fait foupconner de fausseté, lors même qu'il dit la vérité; mais un Astrologue a le droit de mentir impunément. Loin qu'on lui fasse un crime de ses impostures, bien des gens cherchent à l'excufer. Il suffit qu'il rencontre une fois, par un pur hazard, sur un sait de conléquence, c'en est assez pour faire croire toutes les impertinences qu'il débitera pendant tout le cours de sa vie. On n'examinera point les mensonges . qu'il aura affürés, on ne parlera que de la prédiction que le hazard aura rendu véritable. Un Astrologue prédit-il la mort d'un Prince, si elle n'arrive point, personne ne s'avise de tourner en ridicule le prétendu Prophête. Le Prince vient-il à mourir, chacu 1 court en foule apprendre du Devin le fort dont il est menacé. Peu de gens

148 LA PHILOSOPHIE

s'aviseront d'examiner avec attention la réalité de la Science de l'Astrologue.; ils s'empresseront au contraire à fournir les moiens de duper plus aisément leur crédulité. Combien de fois, dit Ciceron , ai - je entendu les Astrologues prédire à Pompée, à Crassus, à César, qu'ils mourroient dans un âge très-avancé, au milieu de leur famille, comblés de gloire & d'honneur? Il leur est arrivé sout le contraire de ce qu'on leur avoit assuré, & je ne puis comprendre comment, après des marques si visibles de la fausseté de l'Astrologie - Judiciaire, il peut encore se trouver quelqu'un assez crédule pour y ajouter foi (\*).

A quoi sert de vousoir savoir ce que nous ne pouvons connoître? Dieu n'a point voulu nous révéler certains ser

ie

<sup>(\*)</sup> Quam multa ego Pompeio, quam multa Crasso, quam multa huic ipst Casari, à Caldati dicta memini, meminem corum, nisse fenestuse, nisseum claritate, esse moviturum sumihi peremirum videatur quemquam extare qui etiam non credat iis quorum pradicta suosidie videatre est eventu refelli. CICERO, de Divinatione, Lib. II.

DU BON-SENS, Réflex. V. fecrets; n'est - il pas ridicule de croiro qu'il les a écrits dans les astres? Une impertinente curiolité n'a pas peu servi à mettre en vogue l'Astrologie-Judiciaire, & à lui donner un grand crédit; chaeun croit avidemment ce qui le flatte. Elle promet des richelles, des honneurs, des tréfors; n'est-il pas naturel qu'on aime à lui donner la croiance ? Et quant à ceux qu'elle menace de quelques dangers, la crainte, la superstition, l'envie d'éviter le péril suffisent pour seur saire regarder ces prédictions comme des instructions essentielles. Il est peu de personnes, qui, satisfaites du présent, n'aiment point à s'embarrasser de l'avenir. Cette sage conduite est le partage des Philosophes, ils savent qu'ils ne gagnent rien à savoir ce qui doit nécessairement arriver. & qu'il est triste de se tourmenter inutilement (\* ). Jupiter, dit Horace, en-

<sup>(\*)</sup> Ne utile quidem est scire quid suturum sit: miserum est enim nihil prosicientem angi. C1 c E R O, de Natur. Deor. Lib. 111, Chap-VI.-

rso LA PHILOSOPHIE. veloppe dans une nuit obscure tous les événemens à venir, & se rit d'un mortel qui porte ses vûes inquiétes plus loin qu'il ne dévroit.

## 5. II.

#### COMBIEN LES PRINCIPES DE L'ASTROLOGIE-JUDI-CIAIRE SONTRIDICULES:

Es régles de l'Aftrologie-Judiciaire différent si fort sur un seul & même sujet, qu'il est impossible de pouvoir former sur ces règles un jugement certain. La plûpart même sont si ridicules, qu'on ne sait comment les résu-Parmi les douze ter férieusement. fignes du Zodiaque, il y en a trois qu'on nomme le Belier , le Taureau , le Capricorne, & qu'on eût pû tout aussi justement appeller le Pigeon, le Chien, & le Chat. Mais parce que le Belier, le Taureau, & le Capricorne sont des animaux qui ruminent, ceux qui prennent médecine, lorsque la Lune est fous ces, constellations, font en danger de vomir. Il faut être bien Astrologue pour

DU BON-SENS, Réflex. V. 191 pour donner dans de pareilles folies, & bien aveuglé pour se les persuader; car d'est un pur caprice & une fantaifie qui a fait donner aux fignes du Zodiaque certains noms plûtôt que d'autres. Et dans le fond, ils ne ressemblent non plus à ceux qu'on leur a attribués, qu'un moulin - à - vent à une hi-Les Anciens, pour s'acrondelle. commoder aux fictions des Poëtes, croioient que la Justice, dégoûtée d'un monde aussi corrompu que le nôtre, s'en étoit allée au Ciel; & sur cette idée chimérique, on a affûré que sous ce figne les femmes seront stériles, ou feront de fausses - couches. Eh quoi! si les anciens Poëtes avoient appellé Chienne le figne qu'ils ont appelle Vierge, les femmes auroient couru risque d'enrager lorsque la Lune, ou quelque autre Planete, nous auroit paru répondre à cette constellation!

Je voudrois bien qu'un Aftrologue me fit le plaifit de me dire comment il fait qu'un tel figne reffemble plûtôt à une Vierge qu'à un Clocher, & comment il a pû trouver d'affez bons télescopes pour discerner cette reffem-

#### LAPHILOSOPHIE

blance, d'une distance peut-être de plus de trente millions de lieues? Jusqu'alors, je ne sais sur quoi il assure qu'on vomit aisément lorsqu'on prend médecine guand la lune est sous le Belier, Je suis en droit de lui soutenir qu'on doit au contraire être sujet à se donnes une entorse si l'on vient à danser alors ; parce que le figne, qu'il croit ressembler au Belier, a la figure d'un danseur de corde. Sur cette supposition, je ferai, s'il m'en prend envie, des prédictions tout comme lui, où, parmi une infinité de fausses, il y en aura par hazard quelques-unes de véritables. Il ne restera plus après cela, qu'à savoir fi ma science vaudra mieux que la fienne, & si le danseur de corde existera véritablement dans le Ciel.

Monfieur Bernier a recueilli la même moisson de gloire que tous les grands hommes qui ont écrit contre l'Astrologie-Judiciaire; & voici, Madame, un passage de cet Auteur, qui instira pour vous démontrer évidemment le ridicule de ces Maisons, sous les noms desquelles les Astrologues ont divisé le Ciel en douze régions, qui com-

DU BON-SENS, Reflex IV. 153 communiquent leurs vertus aux Planetes. D'où est-ce que les Maisons, dit ce. Philosophe , tirent leur vertu? Sera-ce. du Ciel mobile ? Mais pourquoi la même partie du Ciel qui est heureuse dans une Maison, sera-t-elle incontinent malheuseuse dans une autre ? Cela lui vient - il du lieu & de l'espace dans lequel elle eft ? Mais pourquoi de purs espaces auroient-ils tant de vertus, & si différentes entre elles? Et qu'ils ne disent point que ce ne sont pas les Maisons, mais que ce sont les Planetes, qui dans les Maisons produisent divers effets; car puisqu'une Planete, qui est bonne de sa nature, nuit dans une Maison malbeureuse, & que celle qui est mauvaise, y multiplie ses forces; on demande d'où lui vient cette malignité qui lui est imprimée par la Maison (\*)?

Prenez - garde , Madame , que voila toute l'Alfrobogie-Judiciaire ruinée de fond en comble par ce passage. Estil rien de si ridicule que de soutenir que de purs espaces puissent communiquer

un

<sup>(\*)</sup> BERNIER, Abrege de la Philosophie de Gassendi , Tom. IV. pag. 457.

154 LA PHILOSOFHIE un nombre de vertus différentes, & donner ce qu'ils n'ont point ? Vous ètes aduellement trop Philosophe pour accorder votre consentement à de pareilles chimères, qui ne sont sondées que sur les idées extravagantes d'un nombre de gens qui n'ont aucune notion de la véritable & faine Philosophie.

#### S. III.

QUIL EST IMPOSSIBLE QUE L'INFLUENCE DES ASTRES PUISSE DETERMINER LE BONHEUR, OU LE MAL-HEUR DES HOMMES.

Onfidérez, Madame, que si les règles de l'Astrologie - Judiciaire étoient certaines, Dieu se feroit lié les mains, & nous les auroit liées à nous-mêmes. Toutes nos actions, nos plus secretes pensées, nos moindres mouvemens seroient gravés dans le Ciel en caractères inestaçables, & il ne nous resteroit plus rien de libre. Nous serions nécessités au mai comme au bien, puisqu'il faudroit que nous sis-

DU BON-SENS, Reflex. V. 155 sions absolument ce qui seroit écrit dans le prétendu régître des astres ; ou bien le livre seroit faux, & la science des Devins incertaine. Notre fort dépend des lieux, des personnes, des tems, & de notre volonté, & non pas des conjonctions chimériques, imaginées par des Charlatans. Deux hommes naissent sous la même Planete : l'un est Porteur-d'eau, & l'autre Souverain. D'où vient donc cette différence ? Jupiter le vouloit ainsi, répondra un Astrologue. Mais , qu'est-ce que Jupiter? C'est un corps sans connoissance, & qui ne peut agir que par son influence. D'où vient donc agit - elle dans le même moment, dans le même climat d'une manière si différence ? Comment cette influence peut - elle avoir lieu? Comment peut-elle percer la vaste étendue des airs? Un atôme, la moindre portion de matière arrête, détourne, diminue ces prétendues particules, qu'on veut que ces Planetes nous envoient. D'ailleurs, les astres influentils toujours, ou n'influent-ils que dans certaines occasions? S'ils n'influent que dans certains momens, & lorsque

156 LA PHILOSOPHIE les particules qui s'en détachent ; viennent à nous rencontrer, comment: l'Astrologue peut-il connoître le tems précis où cela arrive . pour décider de leur effet ? Et fi les influences font continuelles, comment peuvent-elles être affez promptes pour percer la valle étendue des airs, forcer la matière qui les arrête ou les détourne, & s'accorder avec la vivacité de nos passions, d'où naissent les principales actions de notre vie ? Car si les astres réglent tous nos sentimens & toutes nos démarches, il faut que leurs influences agissent avec autaut de rapidité que notre volonté, puisque ce sont eux qui la déterminent; ensorte que lorfqu'un Amant prend le dessein d'abandonner sa Maîtresse sur un coup d'œil qu'elle donne à son Rival, il faut qu'il y ait un nombre d'influences qui agissent aussi vîte que le coup d'œil de la Maîtresse, & la pensée de l'Amant piqué, pour qu'elles puissent déterminer l'une à la coquetterie, & l'autre au dépit & au désespoir. Car les Astrologues veulent que les moindres choses soient gouvernées par les astres.

DU BON-SENS, Réflex. V. 157 Les brouilleries & les raccommodemens des Amans sont aussi de leur district ; c'est-là une des meilleures piéces de leur sac, & qui leur donne le plus de crédit dans le monde. Chaque Amant veut connoître si sa Maîtrefse est sidèle. Le beau sexe est encore plus curieux que le nôtre, & les faiseurs d'Horoscopes n'ont point d'aussi bonnes pratiques que les Amoureux & leurs Dames. L'Astrologie-Judiciaire est ausfitrompeule que l'amour, & je me crois obligé en conscience d'avertir les Belles de ne se point sier davantage aux prédictions des Altrologues, qu'aux sermens des Petits-Maitres.

## .s. I.V.

QUE LES COMETES NES ONT POINT DES SIGNES QUI PRESAGENT DES EVE-NEMENS FUTURS.

V Ous m'avez promis, Madame, de lire avec attention les Pensées diverses de Bayle sur les Cometes, dès que vous aurez achevé le charmant Livre des Entretiens sur la Pluralité des Mon-

#### 158 LA PHILOSOPHIE

Mondes (\*), qui vous rend, ditesvous, si aisées les connoissances Astronomiques. Si vous le faites, l'agréable Fontenelle vous fournira des lumières pour goûter utilement le favant & profond Bayle; & rendue Astronome par l'un, l'autre achevera de vous perfuader de la ridiculité des influences Aftrologiques. Il vous montrera démonitrativement que cesCometes, dont on fait tant de bruit, ne sont que des phénomènes ordinaires dans le cours de la nature, & dont le pouvoir est aussi borné que celui des étoiles & des Planetes. Vous ferez convaincue, lorsque vous aurez lû ses Pensees, qu'il n'est pas plus extraordinaire qu'il arrive des malheurs après l'apparition des Cometes, qu'il l'est qu'il en arrive après

<sup>(\*)</sup> Jen'ai point fait de Réflexionparticulière sur l'Astronome, parce qu'il m'eût été impossible de rien dire sur les Corps Cels sterqui pur approcher de la beauté se de la clarié de ces Entretiens. Qui conque voudra savoir autant d'Astronomie qu'il convient à un homme du monde d'en savoir, pourra aisément trouver dans cet agréable Livre dequoi se saitsfaire.

DU BON-SENS, Reflex. V. 159 le coucher ou le lever du Soleil, puifque selon le train ordinaire du monde, dans quelque année que ce soit, il arrive de grandes calamitez sur la terre, ou en un lieu, ou en un autre. Il est probable, dit cet illustre Auteur, quelque beure du jour que ce soit qu'un Bourgeois de Paris regarde par sa fenêire sur le Pont-Saint-Michel, il voit passer des gens dans la rue. Cependant, les regards de ce Bourgeois n'ont aucune influence sur les gens qui passent, & chacun passeroit tout de même, encore que le Bourgeois n'eût pas regarde par sa fenêtre. Donc, la Comete n'a aucune influence sur les événemens, & chaque chose seroit arrivée comme elle a fait, quand même il n'auroit paru aucune Comete, puisque ses influences ne peuvent avoir aucune vertu (\*).

Il feroit aisse de prouver qu'il est faux qu'il soit arrivé plus de malheurs dans les années qui ont suivi de près les Cometes, que dans les autres tems; & pour être persuadé du train ordinaire des choses, on n'a qu'à supputer,

par

(\*) BAYLE, Pensées diverses sur les Comettes, &c. Tom. 1. pag. 42. 160 LA PHILOSOPHIE

par le moien de l'Histoire, le bien & Je mal qu'oh a ressentiur la terre pendant l'espace de quinze ou vingt ans, dors de l'apparition d'une Comete. On trouvera que l'un comportant l'autre, la supputation se trouvera égale avec celle qu'on sera de quinze ou vingt autres années, éloignées destems où l'on

aura vû des Cometes.

Et quant aux sentimens de quelques Historiens & de quelques Poetes, grands amateurs de Prodiges, je vous ai fait voir dans ma première Réflexion combien on doit y avoir peu En effet, si l'on écoutoit tous les contes que débite ridiculement un nombre de génies foibles, & peu éclairés par la bonne Philosophie, il faudroit par la même raison autoriser les superstitions & fables de toutes les vieilles. On n'oseroit plus se mettre à table, lorsqu'on se trouveroit treize à la fois, & l'on seroit dans l'attente des plus grands malheurs, dès qu'on auroit renverlé une salière., ou casse un miroir. Mais dans des matières de Philosophie, le sentiment d'un Auteur, tel que Bayle ou Gassendi.

DU BON-SENS, Réflex. V. 161 di, est préférable au témoignage de vingt Historiens, qui ne connoissent de la nature des Cometes que ce qu'ils en ont lû dans quelques autres Historiens aussi superstitieux qu'eux; aussi voionsmous que les Auteurs les plus estimés font généralement peu savorables aux prodiges.

#### g.: V.

#### DE LA FOURBERIE ET DES FILOUTERIES DES AS-TROLOGUES.

L Es Astrologues sont si peu persuadés de la réalité & de la vérité de seur art; qu'ils se traitent mutuellement de sourbes, & s'accusent d'impossures.

Cardan, fameux Astrologue, se récrie sott contre une troupe de Fripons & de Charlatans, qu'il accuse d'avoir gâté & corrompu, par leurs impoctures & Ieurs sottises, l'Astrologie-Judiciaire. Il soutient qu'on a prêté plusieurs choses à Ptolomée, qui ne sont point de lui : mais ce repro-Teme II. 162 LA PHILOSOPHIE che de Cardan est tout-à-fait plaisant & particulier; car personne n'a inventé tant de nouvelles chimères, qui ne se trouvent point dans Ptolomée, que

lui (\*).

Un autre Astrologue, appellé Morin, fort piqué contre Gassendi qui se moquoit de ses Prédictions, & qui mettoit en évidence la fourberie de son art, voulut rétablir sa réputation, délabrée aux dépens de Gassendi. choisit le tems où ce Philosophe étoit incommodé d'une fluxion très-dangereuse sur la poitrine; & croiant qu'il n'en

(\*) Cardan fue la victime de sa vanité. Il fit fon horoscope , & annonça qu'il mourrois dans un certain tems, qu'il fixa ; cependant ce tems approchoit beaucoup, & Cardan fe portoit toujours bien. Pour conferver fa gloire & celle de l' Aftrologie-Judiciaire, il se laissa mourir de faim. Scaliger, & l'illustre Monsieur de Thou certifient la vérité de ce fait. Le même Cardan dre ffa avec beaucoup de soin l'Horoscope de son Fils. Il l'avertit, par un long écrit , de ce qui lui devoit arriver, one lui parla jamais qu'onle pendroit à vingt - quatre ans , pour avoir empoisonné fa femme.

DU BON-SENS, Réflex. V. 162 n'en guériroit point, il fut affez impudent pour faire imprimer & répandre dans le Public, que Gassendi qui frondoit si fort l'Astrologie - Judiciaire, mourroit vers la fin de Juillet, ou au commencement d'Août de l'année 1650. L'Astrologue crut étonner le Philosophe par cette prédiction; mais celuici, non content d'avoir donné des raifons contre l'Astrologie-Judiciaire, voulut encore y joindre des preuves évidentes de sa fausseté; car il reprit si bien fes forces, qu'il ne se porta jamais mieux que dans le tems que l'Astrologue l'avoit condamné à être immolé à la réparation du tort qu'il avoit fait à son art. Si Gassendi sût mort par hazard, voiez, Madame, quelle devenoit la reputation de l'Astrologue, & quel triomphe ç'eût été pour ceux qui aiment à être abusés par des idées chimériques ! Il n'est point extraordinaire que les faiseurs d'horoscopes les Charlatans, & les diseurs de bonne-avanture prédifent quelquefois la vérité; à force de mentir, il leur arrive de deviner. Qui est celui , dit Ciceron , qui , s'exerçant tous les jours à tirer, ne don164 LA PHILOSOPHIE, & C. ne ensin quelquesois au bus (\*). Un faifeur d'Almanacs annonce qu'il mourra
un Souverain en Europe. S'il meurt,
chacun parle de l'Almanac; s'il ne meurt
point, on n'en ditrien; non plus que
de bien d'autres qu'on avoit saits dans
divers païs, & qui avoient prédit un
mensonge d'une autre espèce.

Permettez, Madame, en achevant cette Réflexion, que je vous exhorte à méprifer fouverainement toutes les Sciences que vous trouverez aussi incertaines & aussi ridicules que l'Astro-

logie-Judiciaire.

(\*) Quis estenim, qui storum diem jaculans, non aliquando conlineer. CIGERO, de Divinatione, Lib. II. Cap. LIX.

> FIN DE LA CINQUIE'ME: ET DERNIE'RE RE'FLEXION.



EXAMEN



# EXAMEN CRITIQUE

DES REMARQUES DE M. L'ABBE D'OLIVET , DE L'ACADEMIE FRANÇOISE, SUR LATHEOLO-GIE DES PHILOSOPHES GRECS.

OU L'ON REPOND PAR. OCCA-SION A PLUSIEURS OBJEC-TIONS DE CET ACADE'MI-CIEN CONTRE M. BAYLE.

#### MONSIEUR;



O u s voulez que je vous envoïe l'Examen Critique que j'ai fait des Remarques sur la Théologie des Philosophes Grecs,

» je ne puis refuler de latisfaire votre m envie.

EXAMEN

166 » envie, & voici ce que vous paroissez » fouhaiter avec affez d'empressement. » Ne vous figurez pas qu'en critiquant » Mr. l'Abbé d'Olivet, je n'aïe point » pour lui l'estime que ses talens & ses » rares qualités méritent qu'on lui ac-» corde ; je le confidére comme un » Savant qui fait honneur à sa Patrie. » comme un excellent Traducteur. Le » seul amour de la vérité m'a fait » prendre la réfolution de justifier » Mr. Bayle , qu'il a maltraité sans » aucun ménagement dans plusieurs » endroits. Ce n'est ni l'envie de cri-» tiquer un Académicien, qui s'est fait » un nom dans la République des » Lettres, ni le desir de briller aux » dépens d'un Auteur respectable, qui » m'ont mis la plume à la main. Vous » yous en appercevrez aisément, Mon-» fieur, par la manière dont j'ai com-» battu les opinions de Mr. l'Abbé » d'Olivet. J'ai tâché, autant qu'il » m'étoit possible, qu'il ne m'échap-» pat quelque chose de trop vif; ce-» pendant, comme dans le feu de la » dispute on se laisse aisément empor-» ter à son imagination, je yous prie, as fi

CRITIQUE. » fi vous trouvez dans ma Critique » quelques termes ou quelques expref-» sions qui vous paroissent peu con-» venables aux égards que mérite Mr. » l'Abbé d'Olivet, de les attribuer » à mon inadvertance. Quant à la dif-» férence qu'il y a entre mes fentimens » & les siens, c'est à vous de juger » lesquels vous paroissent les plus pro-» bables. Il s'en faut bien que je me » regarde comme infaillible; l'expé-» rience m'a convaincu & me con-» vainque tous les jours que chacun » abonde en son sens. Portez donc, sans » avoir égard à l'amitié que vous avez » pour moi, le jugement qui vous » paroîtra convenir à mon Ouvrage. » De quelque façon que vous en ju-» giez , je n'en ferai pas moins avec » une confidération infinie,

Votre très-humble, &c.



#### S. I.

DES OUVRAGES QUI PEU-VENT NOUS ETRE UTL-LES POUR CONNOITRE LA THE OLOGIE DES AN-CIENS PHILOSOPHES GRECS.

M Onsieur PABBE d'Olivet prétend qu'il doit, pour expliquer la Théologie des Grecs, s'attacher uniquement & serpuleusement à Ciceron (\*), purce que de tout ce que les Anciens ont pu écrire la dessur, il n'est venu jusqu'à nous que le Timée de Platon, où l'on ne développe qu'un sensiment particulier. Le peu qui se trouve ailleurs, ne doit être compté que pour des fragmens, qu'on peut même soupçonner de

(\*) Remarques sur la Théologie des Philolophes Grees, placées au commencement de de la Traduction des Entretiens de Ciceron, sur la Nature des Dieux, par Mr. l'Abbr. D'OLIVET, pag. 53. ne fauroient nous représenter au vrai la totalité d'un système qui suppose beaucoup

de principes.

Je ne comprends point comment Mr. PAbbé d'Olivet a pû avancer autant de paradoxes étonnans, qu'il s'en trouve dans ce peu de lignes. Nous n'avons, lelon lui, bors le Timée de Platon, où l'on ne dévoloppe qu'un sentimènt, que des fragmens tronqués, ou fallssés. Avant d'examiner quels sont les Ouvrages qu'il traite de fragmens surpeds, voions les Livres entiers qui nous restent.

Le Poëme de Lucrèce ne nous fertil pas pour juger des opinions de Démocrite & d'Epicure? N'y développe-t-on pas ausii amplement que dans le Timée de Platon un sentiment particulier? Mr. l'Abbé d'Olivet ne seroit pas sondé à rejetter un Auteur qui doit être plus ancien que Cicéron, puisqu'on prétend que cet Orateur (°) en a revi

(\*) Titus Lucretius Poëta nascitur, qui amatorio poculo in furorem versus, cum ali-Tome II. P quot EXAMEN

POuvrage. Enfin, que cela foit ou non, il confiste toujours que nous avons dans Lucrece le système de Théologie d'Epicure, pour le moins aussi - bien éclairei que celui de Platon dans son Timée.

Les huit Livres de la Phyfique d'Ariftote & ceux de fa Métaphyfique, ne peuvent-ils pas nous fervir à connoître la Théologie des Grecs? Ce Philosophe y réfute en plusieurs endroits les fentimens des Philosophes qui l'avoient précédé, ou qui avoient été fes contemporains. Il devoit les connoître aussi-bien que Cicéron, qui ne vivoit que plusieurs siécles après; du moins Aristo-

quot libros per intervalla in fania conscripssofe, quos possea Cicro mendavi, propria se manu interfecii anno atatis 44. Eufèb. pag. 160. Que ce qu'Eusèbe nous dit soit viai ou non, toujourseschi certain que ce dernier, écrivant a son trere, fait l'eloge de l'Ouvrage dece Poète. Lucretis Poèmata, ut serbis; non trassumitation in minimistrique in musta tamen artis. M. GICERO ad Q. Frattem, Lib. II. Epist. II.

CRITIQUE. S. I. 171 Aristote avoit - il son propre système, ainsi on peut l'apprendre dans

fes Ecrits.

L'Ouvrage que Xénophon a compose, sous le titre des Choses mémorables de Socrate, ne doit-il pas aussi être compté parmi les Livres dont on peut retirer de grands éclaircissemens sur la Théologie des Anciens ? On y voit fort au long le sentiment de Socrate sur la nature de l'ame, sur celle de Dieu, &c. Voilà encore un quatricme fystême amplement détaillé; car quoique Platon ait pris bien des choses de Socrate, il différoit cependant de lui dans plusieurs points, puisque Mr. l'Abbé d'Olivet prétend que Platon n'envoioit pas les ames humaines dans le corps des bêtes; mais, felon qu'elles étoient bonnes ou mauvaises, il vouloit qu'elles passassent dans d'autres corps humains, où elles étoient plus ou moins heureuses. Socrate, au contraire, disoit (\*) que les ames des hommcs

<sup>(\*)</sup> Je vous dis, par exemple, Cebes, que les ames des hommes intempérans, bru-P 2 taux,

mes qui avoient été vicieux, entroient

dans des corps d'animaux.

Voions encore un nombre d'excel-Iens Ouvrages qui peuvent nous apprendre la Théologie des Grecs. Plutarque, qui a fait un Traité particulier des opinions des Philosophes, ne doitil pas être consulté? Est-ce que Porphyre , Plotin , qui défendirent les sentimens des anciens Philosophes contre Ies Peres de l'Eglise, les ignoroient? Oseroit-on avancer un aussi étrange paradoxe?

·Les

raux & lascifs, & qui se sont mis au-dessus des règles de l'honnêteté, entrent dans des corps d'anes, ou d'autres semblables animaux. Cela ne vous paroît-il pas vraisemblable? Cebes. Assurément Socrate. Socrate. Et les ames qui n'ont aimé que l'injustice, la tyrannie & les rapines, vont animer des corps de loups, d'épervier, de faucons; des ames de cette nature peuventelles aller ailleurs? Cebes. Non fans doute, Socrate. Socrate. Il en est donc de même des autres; elles vont dans des corps de bêtes d'espèce différente, dont elles avoient le naturel. PLATON, dans le Phædon. cité par le Pere Mourgues, Tom. 1. pag. 495.

## CRITIQUE. S. I. Les premiers Docteurs du Christianisme, qui attaquérent la Théologie Païenne avec tant de force & avec tant d'avantage, combattoient-ils contre des chimères & contre des monstres qu'ils se forgeoient? Ces gènies, aussi valles que profonds, auroient-ils ignoré les opinions qu'ils attaquoient? Ces grands hommes nous ont laissé plulieurs Ouvrages très-considérables, où les différens systèmes Théologiques des Grecs sont parfaitement éclaircis & réfutés. Combien d'excellentes choses ne trouve-t-on point à leur sujet dans les Apologies de St. Justin Martyr, dans l'Exhortation aux Grecs du même Pere, dans plusieurs Traités de Tertullien, dans l'Oraison de St. Athanase, contre les Gentils, dans la Cité de Dieu de St. Augustin, dans les Stromates de Clément Alexandrin, & dans les Œuvres de plusieurs autres, tels qu'Athénagore, Hermias, Arnobe, Lacance & Eusebe, où presque tous les dissérens systèmes Théologiques des Grecs font rapportés & réfutés. Les Philosophes Cyniques occupent le 20. Chap.

du XIV. Liv. de cet Ouvrage; ceux,

4 Ехамем

qui, comme les Stoïciens ont admis Pame du monde, le 12. du IV. Liv. ceux qui avoient apporté quelque modification à ce système, & qui vouloient que les feuls animaux raifonnables fufsent des parties de la Divinité, le 9. du IV. Liv. ceux qui vouloient qu'il y ent des Dieux différens qui préfidalsent aux différentes parties du Monde, le 10. du même Livre. On voit dans le 2. du VIII. Livre comment Platon avoit pû acquérir les connoissances qui avoient rendu ses opinions moins éloignées du Christianisme que celles des autres Philosophes. Les changemens & les corrections que Porphyre avoit voulu faire au système de Platon, sont dans le 30. Chap. du X. Liv.

Je me borne à ce petit nombre d'exemples de l'utilité de la Cité de Dieu, pour la connoissance de la Théologie des anciens Grecs. Cet Ouvrage de St. Augustin seroit sans doute le plus essentiel que nous eussions, si se tems n'avoit respecté les Discours que Théodoret a saits contre les Philosophes Grecs. L'Ouvrage de ce Pere est affez considérable pour sormer un petit

CRITIQUE. S. L. in - folio, dans lequel il n'est aucun système de Théologie Païenne, qui ne foit amplement rapporté & réfuté avec toute l'éloquence & tout le jugement possible. J'ai dans le moment que j'écris ceci, Théodoret devant les yeux, & je ne crains point d'avancer que son fecond discours sur le premier Principe; son troisième sur les Anges, sur les Dieuc & sur les Démons, son quatrieme sur la Matière & sur le Monde, renferme plus de choses essentielles pour juger de la Théologie des Grecs, qu'il n'y en a dans tout l'Ouvrage de Cicéron fur la Nature des Dieux.

Mr. l'Abbé d'Olivet dira peut-être, que Cicéron aiant vécu avant tous les Auteurs dont je parle, fon autorité doit être préférable à la leur. Je réponds à cela, que quand il feroit vrait que l'on dût préférer Cicéron à tous ces fages Ecrivains, il ne s'enfuivroit point de-là qu'il fallût ne les pas confulter, & les regarder comme de nulle valeur. Parce qu'un bon Auteur a traité une matière, il est abfurde de prétendre qu'on ne doit faire aucune attention à plusienrs autres qui en ont

EXAMEN

auffi parlé d'une façon très-claire, trèsample & très - fenfée. Que diroit-on d'un homme, qui, voulant éclaircir un point de l'Hifloire Romaine, se contenteroit de confulter Tite-Live, & ne daigneroit pas examiner ce que l'utarque & les autres Hifloriens en auroient dit? On blâmeroit sans doute la prévention de cet homme: mais je vais plus loin, & je soutiens que l'ancienneté de Cicéron ne doit point lui acquérir aucune présérence; le tems qu'il y a eu entre lui & les autres Atteurs, n'est point affez considérable.

Lorsque les Peres de l'Eglise ont écrit contre les systèmes de Théologie des Philosophes Grecs, les disciples de ces mêmes Philosophes formoient encore un corps de sete. Le Paganisme existant avoit en eux de zèlés désenseurs. Les Partisans de Platon, d'Arislote, d'Epicure, de Zénon, étoient les plus grands adversaires du Christianisme; connoissioient-ils moins les opinions de leur maître que Cicéron ? Et les Peres qui les attaquoient; ne les avoient-ils pû apprendre ? Sans doute ils avoient eu les mêmes moïens de leur maître que cicéron ? Et les Peres qui les attaquoient; ne les avoient-ils pû apprendre ? Sans doute ils avoient eu les mêmes moïens

CRITIQUE. S. L. de s'instruire que Cicéron, les Ecoles publiques leur avoient été ouvertes comme à lui , le voiage d'Athènes & de la Gréce ne leur avoit point été interdit, & trois cens ans qui s'étoient écoulés depuis la mort de Cicéron, n'empêchoient pas qu'on ne pût connoître les opinions des Philosophes, dont les Ecrits existoient encore dans leur entier, & dont les disciples formoient une sede nombreuse. Il y a deux cens ans environ que Calvin est mort, ne seroit-il pas absurde de prétendre que Mr. de Bossuet & le Ministre Claude connoissoient beaucoup moins les fentimens de ce Théologien, que le Cardinal de Richelieu & le Ministre Martet, parce que ces premiers Auteurs vivoient plusieurs années après les derniers? car il ne s'agit point ici de gens qui ont été contemporains. Platon étoit mort plus de trois siécles avant Cicéron , qui est précisément dans le cas du Ministre Claude, n'aiant pas vû davantage Epicure, Platon, Aristote, &c. que le Docteur Réformé Calvin, Beze, Zwingle, &c.

L'opinion que je soutiens contre Mr.

EXAMEN Mr. l'Abbé d'Olivet, est si claire & fr évidente, qu'il semble que je n'aurois pas dû m'y arrêter aussi long-tems. Deux raisons essentielles m'ont obligéà donner autant d'étendue à mes preuves. La première, c'est que voulant composer un Ouvrage qui pût être de quelque utilité à ceux qui souhaitent connoître l'ancienne Théologie des Philosophes Grecs, j'ai cru devoir indiquer les principales sources dans lesquelles ils pourroient puiser les éclaircissemens qui leur seroient nécessaires. La seconde, c'est qu'il étoit nécessaire que je constatasse la validité des Auteurs dont je dois opposer quelquesois. les sentimens à ceux de Cicéron, & qu'il convenoit que je montrasse évidemment que les autorités sur lesquelles je m'appuiois, étoient prises dans. des Livres complets, respectables, & non point dans des morceaux tronqués ou falfifiés.

Je viens actuellement à des Ouvrages moins confidérables que ceux dont j'ai fait mention. Comme ils font d'une grande utilité pour connoître la Théologie des Grecs, j'examinerai si

CRITIQUE. S. I. on doit les confidérer comme fragmens altérés, qui ne sauroient nous représenter au vrai la totalité d'un sistéme. Le Livre de l'Ame du Monde & de la Nature de Timée de Locre, est regardé par les Savans comme un Livre d'or (\*), qui contient la plus pure doctrine des Philosophes anciens. Platon, . qui, s'étant approprié le fond de ce Livre, a voulu en composer un autre beaucoup plus étendu, a resté, au jugement de plusieurs habiles gens, audesfous de son Original (†); il a mêlé aux belles idées qu'il y avoit puisées, les chiméres & les visions grotesques des

(\*) Vere aureus libellus, & purioris prifcorum Philosophorum dostrina pulcherrimum unuswous, superioris vero di fiputationis à Platone copiose de Natura perscripta verum autographum. Th. GALE, in argument. Lib. Timai Loct, pag. 1.

(†) Hoc tamen notandum Platonem ad Doctrinam amplificandam, feeda quadam commenta ex Ægypiorum feholis putida quadam diligentia, illuc congessisse, qua commodius o modessius hic notantur a Timao: veluti sun nuga mes unadensissi in quibus sane nimius est Plato. Id. ibid.

des Egyptiens. L'Ouvrage de Timée de Locre est le plus excellent morceau du Pythagoricilme (\*) qui soit parvenu julqu'à nous; on y voit parfaitement tous les principes de ce système. Par quelle raison plaît-il donc à Mr. l'Abbé d'Olivet de le regarder comme un fragment qu'on peut soupçonner d'être tronqué ou falfifié ? Est-ce parce qu'il n'est point d'une grosseur sort considérable? Combien n'y a-t-il pas d'excellens Ouvrages anciens & modernes qui font aussi courts? Le meilleur Livre de Philosophie qu'on ait jamais écrit, est le plus petit de tous; c'est le Traité que Mr. de Maupertuis a écrit sur l'attraction. L'autenticité du Traité de Timée de Locre est prouvée par l'attestation de tous les siècles ; peu d'années après qu'il fut composé, Platon en fit l'éloge (†). Les premiers Peres

(†) Tipasis राह प्रवेष्ट्र है है । १८०० एक प्रवेश के प्रतिस्वत ,

<sup>(\*)</sup> Fuit autem Timaus Locrus Pythagoreus Philofophus, purioris Philofophus, ut apparet, peritiffimus: ut non immerito eum quast Archetypum in Physicis rebus explicandis sibi proposueru Plato. Id. ibid.

CRITIQUE, S. I. 182, Peres de PEglife, dans la réfutation qu'ils firent des Ecrits des Philosophes, citérent très-souvent (\*) E Traité de Timée

ris er Iralia Ameidos, eiria uni yéres oideres in eges Di Tai ixe Tas perigas per agais te zai tipis έν τη πολεί μεταχεχειειται φιλοσοφίας δ' αυ , κατ' imir Sogar, in angor anaous ininule. Nam of Timaus hic cum effet è Locriscivitate in Italia, optimis legibus fundata, neque quoquam civium aut divitiis, aut genere inferior, fummos in ea civitate & honores & magiftratus geffit , o ut ego arbitror , ad fummum in omni Philosophia fastigium pervenic. PLATO in Timzo, pag. 4. Il est bon de remarquer ici que quelques Auteurs veulent que Timée ait été contemporain de Platon; les autres font mourir Timée peu de tems avant la naissance de Platon. Quoiqu'il en soit, il est toujours certain que ces deux Philosophes ont vécu à peu près dans le même tems.

(\*) Thaus i Angis is vo ormo oordanan kara his ooi un magrogru. Mia deghi narus igi drinres, ii Ang iyunre, ek do si si deghi ahl kuin il so deghi sister. Timaus Locrus in Librode Natura his verbis mihi feret teftimonium: unum principium omnium efirfellum. Si enim effet fullum, non effet urique amplius principium; fed ilud ex quo fallum efi principium, vel ex quo tanquam Timée de Locre. Jamblique en fait mention (\*), & ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'il parle précifément de sa briéveté; preuve bien certaine qu'il a toujours été tel que nous l'avons aujourd'hui. Descendons encore plus avant vers ces derniers tems, nous verrons que le livre en question étoit parsaitement connu de Suidas

principio factum est. Clem. Alexandri-Nus Stromatum, Lib. V. pag. 508. (\*) Τίμαιός τ' ων δ Λαιρός, δι τῷ περὶ φύσεος

πίσκου το διασκου το διασκου το το τις πουσκου κίσκου και Ανοχάς, ζάφ εύπις ξεφλιασθέτα Πιλάπτοια τός διά τους φερούνομες Τίμανο συτάζαι λέρουσες σε έτος Σάλλους πούσας Τίμου λέρου ότος.

Πολλών δ' ἀργυρίων ολίγην ηλλάξατο Βίβλον «Ενθεν ἀφορμαθείς Τιμαιογραφείν έπεχείρει.

Quare Timaus Locrus in Libro de Natura Mundi at que Anima, ex quo instructum Platonem Timaum cognominem composuisse serunt nonnulli, inter quos etiam est Timon Syllographus, ita scribens:

Magno nummorum numero parvum emit Librum,

Unde materiam nactus, aggressus est Timaum scribere.

JAMBL. in Nicomachi Arithmet. pag. 102.

CRITIQUE S. I. 182 das (\*). Enfin, tous les Commentateurs de Platon (†), anciens & modernes, en ont parle; que faut-il donc de plus pour prouver que l'Ouvrage de Timée de Locre ne peut être sans injustice regardé comme un fragment tronqué & fallifié, qui n'est d'aucune utilité

(\*) Timais Ameis , eilisopes Hubarigues , мадяматий, жеді фоссов, жезі тэй Подаубден-Biot.

Timaus Locrus Philosophus Pythagoreus, Mathematica de Natura, de Vita l'ythagora. Suidas in Lexic.

(†) Kai yag xai airò riu Husayegixeu Tiuain γεάμμα τεςί φύσεως τὸν Πυθαγιεκών τεόπου διατάτο тетан. Егдег аформивейс о Платог Тимитурафей ітχωςω, κατά τοι Συλλογεάφοι. δ καί προϋπίξαμοι, των υπομεπικάτων , ιν έχοιμεν γινώσκειν τίνα μιν δ Πλάτωνος Τίμιος λέγει ταυτά έχειος, τίνα δε προσέ-Brus , Tira de xai diáquea.

Lienim Liber Timai Pythagorei de Natura Pythagorico more disponitur, unde materiam nactus l'lato, Timaum scribere aggresfus est, secundum Syllographum, quem Librum etiam Commentariis nostris prafixi. mus, ut noscere possumus quanam Platonis Timaus tradit illi confentanea , quanam addidit, quanam etiam dissentanea. Pro-Timæum Platonis.

utilité pour l'intelligence de la Théologie des anciens Philosophes Grecs?

Je joindrai à Timée de Locre, Occellus Lucanus, autre célèbre Pythagoricien, dont nous avons encore un Traité sur la Nature & l'Univers , qui est fort estimé ; il est sur-tout d'une grande utilité pour la connoissance de l'ancienne Théologie des Grecs. Je pourrois encore constater plus aisément Pauthenticité de cet Ouvrage que de celui de Timée de Locre; mais je me contenterai de remarquer qu'il a pour Iui, ainfi que l'autre, l'attestation continuée & renouvellée de tous les siéeles. Philon, habile Juif (\*), a remar-

(\*) "Enos B'oux A esportan Tis Bogns everis Atyeurs, ana xai rai Hedayogeias Tirás, eya Se καί Ωκέλλου συγγεάμματι, Λευκατού γέτος, έπηνγεαμμέτα περί της του παντός φύσεας , ένέτυχον , έν à dyfomito te xai dodagtor, en drepaiseto piser, άλλα και δι αποδείζευς κατεσκεύαζεν τον κόσμον

Caterum sunt qui tradunt opinionis hujus non Aristotelem primum auctorem , fed Pythagoreos quosaam fuisse. At mihi Occelli, genere Lucani , inscriptum de Universi Natura Commentarium oblatum est, in quo aui-

CRITIQUE. S. I. 185 marqué avec raison que ceux qui croioient qu'Aristote avoit été le premier Philofophe qui avoit foutenu l'éternité antérieure & postérieure du Monde, se trompoient, puisqu'Occellus Lucanus avoit dit dans fon Traité que l'Univers n'avoit jamais eu de commencement, & qu'il n'auroit jamais de fin. Je crois, ajoute ce Juif, que le Dogme de l'éternité du Monde a été puise dans la doctrine de quelques anciens Pythagoriciens. Cette seule remarque de Philon prouve, & l'utilité qu'on peut retirer du Livre d'Occellus Lucanus, & son ancienneté; car il dit expressement l'avoir lû. Hobé en parle de même : les plus favans Modernes lui ont donné de grandes loüanges, & Pic de la Mirande (\*) à ce sujet

quidem Mundumesseingenitum & nunquam interiturum non solum protulit, verumetiam exquisitissimis rationibus comprobavit. Philos Judeus in Libro de Mundo non interituto, pag. 607.

(\*) Cur O Occellus idem Lucanus in Libro de Mundo, testimonio etiam ipse Platonis, eminentissimus. JOANNES PLOUS MI-Tome II. O RAN- 186- E x A M E N jet pense bien disséremment de Mr.

l'Abbé d'Olivet.

Le Commentaire que Saluste, Phylosophe Cynique, nous a laissé fur les Dieux & fur le Monde, a été mis asser mal à propos au rang des fragmens, puisqu'il paroît qu'il est aujourd'hui en entier, & tel qu'il a été composé, s'il faut en croire (\*), Suidas & Photius (†).

Nous avons encore un autre Commentaire fur la Nature des Dieux par un Philosophe Grec, appellé Cornutus, ou, selon quelques autres, Pharnutus. Porphyre nous apprend (¶) qu'il adoptoit volontiers les explications qu'il faisoit des allégories des Poëtes. Théodoret (‡) fait mention de l'Ouvrage Théo-

. ....

RANDULUS, &c. Lib. I. contra Astrologos. pag. 79.

(\*) PHOTIUS, in Bibliotheca. Cod.

(\*) Риоттив, in Bibliotheca. *Cod*. ССХЦИ.

(†) SUIDAS, Lexicon.

Lib. de Antro Nympharum. pag. 161.

(1) Kogrottes & φιλόσοφος την Ελλαπίκη Θευλογίαν ξεντίθωκε. Cornutus Philosophus Gracanisam

CRITIQUE. S. I. Théologique de ce Grec, Suidas en parle avec éloge ; d'où vient donc le regarder comme un fragment inutile, & peut-être falsissié ? Je passe au Pere Hardouin de faire main-basse sur tous les Ouvrages qui nous restent des Phi-Iofophes anciens : un homme qui veut que l'Enéide de Virgile ait été composée dans le commencement du quatorzième fiécle par un Moine Bénédictin ; qui donne à tous les Poëmes des anciens Romains(\*)de pareils Auteurs; qui prétend que les Ouvrages des Peres de l'Eglise, & particulièrement ceux de Sta

cam Theologiam composuit. THEODORET. in secund. Sermone de Princip. pag. 28.

(\*) Iroh! quod adminiculis fulia aneis est sussincera ac genuina Virgilii lucubratio fulis creataur decen restimoniis immuneris Ovidii, Juvenalis, Statii, Silii Italici, Martialis, Iroperii Quintiliani, Ascomii, Pediani, Tactii in Dialogode Oratoribur, aliorumque, ut eos qui Ecclesiastici dicuntur Scriptores, omittamus, qui plurimi certe sun set aque suppositiii, proxime sequentis 201, Or fabrica. HARDOUINI Opera varia, & C. Pseudo-Virgilius, sive Observationes in Æneidem, pag. 182.

St. Augustin, ont été faits par une Société d'Athées & de Déïstes (\*) qui vouloient détruire le Christianisme; un homme enfin qui a fait un in-faia d'une bonne grosseur pour prouver (†) qu'Arnaud, Pascal (¶), le Pere Thomassime

(\*) Incredibile ac simile portenti est, quantam falsorum scriptorum segetem de rebus; tum sacris, sum profants, exectande st detessabilis una quadam, ut cateras sileam, ante annos sere quingentos officina essumitis antiquis restituca Prolusio, de nummis antiquis restituca Prolusio, de nummis Ha-

drian, pag. 68.

(†) Rarius apud Atnoldum, tamets suit ansicniana falionis suo tempos eprimipilus, impium ilud plactum de Deo, ense veb veritate intelligibili entium occurrit conceptis verbis. suo equonimane autior ille Groonsideratior suit surbis. suo equonimane autior ille Groonsideratior suit suo entre suo entre suo entre suo entre suit suo entre suo en

(¶) Sequitur qui celebritate fame nihilo inferior prioribus fuir, Blatius PalCa, ex-Avennia Claromontanus, cujus ex feripris unum est folummodo, ex quo excerpta quadam exhiberi locus possulet. Titulus est:

Pen-

CRITIQUE. S. I. 189
massim (\*), .....(†) Ambroise
Victor (¶), Descartes, étoient des
Athèes

Pensées de Mr. Pascal sur la Religion, & sur plusieurs autres sujets.... in multis locis: ... pro Deo habet veritatem intelligibilem. Idem, ibid. pag. 198.

(\*) Si quis velsi omnia qua sunt ab eo (Thomassino) impie de eo argumenta scripta representare, tria ipsa qua edidis Theologicorum Dogmatum Volumina, sunt ex-

feribenda. Idem , ibid. pag. 11.

(†) Offert se nosis in secundo loco, qui, occulto suo nomine, metu fortassis publica anima suerssoni, Ambrossium Victorem se voluit nuncupari, P. Andreas Martin, è Conservatione Oratorii in Gallia. Ediditi-le Philosophiam, su appellat Christianam, falsa profecto appellatione; si sumus nos Christiani. Idem., ibid, pag. 6.

(1) Nequid intentatum Infernus relinqueret, quoi non ad Ecclesa sidemsi seri posset
convellendam adhieret, nova Theologia,
hoc est Janseniana, coavam adjecit, & adjurricem corumdemque constitiorum sociam
ac participem, novam Philosophiam, Cattesianam ab authore Renato Cattesso appellatam, quos innumeros habes hoc avo sequaces
of assectas: miseros sane sis en intelligum iburra defendere; miseriores si intelligum.
Idem, ibid, pag. 198. Le Pete Hardouin a
joint

EXAMEN Athées parfaits, & plus dangereux que Spinosa, peut bien ne point épargner les Ouvrages de quelques Philosophes anciens, sans qu'on en soit furpris, ou scandalisé. Lorsqu'on est une fois convaincu qu'un Auteur est entièrement fou, on s'attend à tout de Mr. l'Abbé d'Olivet , quelque ami qu'il paroisse avoir été du Pere Hardoüin, est trop sensé pour avoir donné quelque attention à son système, fiffé aujourd'hui fi hautement dans la République des Lettres, que quoiqu'il s'y trouve toujours affez d'avanturiers. prêts à soutenir les causes les plus désespérées, personne d'eux n'a osé se charger de le défendre. Je ne comprends donc point ce qui l'a engagé à

joint à tous ces prétendus Athées, NICO-LE, JANSENIUS QUENEL, ANTOINE LE GRAND. Ce Jéfuite n'étoit-il pas véritablement digne d'avoir une place diffinguée aux Petites-Maisons! Jerenvoie mes Lecteurs à ce que j'ai dit fur le système de ce fanatique visionnaire dans mes Leures Cabail sirque, & dans les Mémoires Secrets de la République des Leures.

croire

CRITIQUE. S. I. croire qu'on ne devoit examiner la Théologie des Philosophes Grecs sur la Nature des Dieux, que parce qu'en dit Cicéron. Est - ce que je me tromperois , & que Mr. l'Abbé d'Olivet auroit malheureusement donné dans les visions chimériques de son ami? Ce qu'il dit des Ouvrages d'Aristote, & que j'examinerai dans la fuite, est biencapable de faire naître des soupçons; mais non encore une fois, je ne puis me figurer qu'un homme aussi sage que Mr. l'Abbé d'Olivet, ait pû donner dans un pareil égarement. Quoi qu'il en foit, il me permettra de tenir une autre conduite que la sienne, en tâchant de développer les différens systèmes des Anciens. Je les parcourrai leplus succintement qu'il me sera possible; & pour suivre de plus près Mr. l'Abbé d'Olivet, je leur conserverait le même ordre qu'il leur a donné.



# 6. I I.

## DU SYSTEME DE THALES.

N Critique (\*), dit Mr. l'Abbe d'Olivet en parlant de Mr. Bayle, voudroit inférer que Cicéron , lorsqu'il a dit que Thalès fit présider un principe intelligent à la formation de l'Univers, s'étoit trompé , ou que si telle avoit été l'opinion de Thalès ; Cicéron étoit par conséquent tombé dans une contradiction visible, puisque fort peu de lignes après il dit qu'Anaxagore fut le premier des Philosophes qui donna l'arrangement de la Matière à une Intelligence. Voions dans Mr. Bayle même ce qu'il dit au fujet de Thalès; écoutons - le parler, nous examinerons ensuite la Critique de Mr. l'Abbé d'Olivet, & nous verrons après ce que Mr. Bayle auroit pû y répondre. » Je serois trop long (†), » dit ce dernier, si je voulois rapportet s tous

(\*) D'OLIVET, Théolog. des Philosoph. Grecs, &c. pag. 59.

<sup>(†)</sup> BAYLE, Dictionaire Hist. & Cr ti 1. Att. ANAXAGORAS, Remarq. D. pag. 211. Col. 1.

CRITIQUE. S. II. w tous les témoignages qui établissent » l'une ou l'autre de ces deux vérités, o ou même toutes les deux; I. Qu'A-» naxagoras admettoit une Intelligen-» ce, qui avoit mû la Matière & formé » le Monde par le triage des homogénéi-» tés; II. Qu'il fut le premier Philosophe » qui avança ce système. Conten-» tons - nous donc d'indiquer Platon, > Tertullien , Clément d'Alexandrie , » Eufébe, Themistius, St. Augustin, » Théodoret, Proclus, Simplicius. » Je n'en ulerai pas ainsi à l'égard de » Cicéron; je rapporterai ses paroles, » parce qu'elles sournissent une matiè Inde Anaxagoras, » re d'examen. » dit-il, qui accepit ab Anaximene » disciplinam , primus omnium rerum o descriptionem & modum., mentis infi-» nita vi ac ratione designari ac confici so voluit. In quo non vidit, neque moso tum fenfui junclum & continentem in » infinito ullum esse posse, neque sensum » omnino quo non ipsa natura pulsa sen-» tiret. Deinde si mentem istam quasi » animal aliquod esse voluit, erit aliquid minterius ex quo illud animal nominatur. » Quid autem interius : mente ? Cingitur .Tome .II. D) 101-

EXAMEN so igitur corpore externo. Quod quoniame non placet, apperta simplexque mens nulla » re adjuncta qua sentire possit, sugere » intelligentia postra vim & notionem » videtnr, Il est un peu surprenant » que Cicéron donne cette primauté » au Philosophe Anaxagoras, puisqu'il » venoit de dire que Thalès avoit re-» connu un Entendement, ou un Dieu, qui de l'eau avoit formé tou-» tes choles. Thales Milesius, qui primus de talibus rebus quasivit, aquam » dixit effe initium rerum , Deum aun tem, eam Mentem, que ex aqua n cuncta singeret. Est-il possible que » Cicéron mette si-tôt en oubli ses » propres paroles? Peut-on s'imaginer » qu'il ait voulu dire que Thales ne » donnoit à Dieu que l'action de con-» vertir l'eau en d'autres corps; mais » qu'Anaxagoras faifoit Dieu l'auteur » de l'ordre & de la belle symmétrie » du Monde ? Je ne vois dans tout » cela rien 'de vraisemblable, & j'ai-» merois mieux soupçonner que ce » passage est corrompu; la consusion &

» l'obscurité qui se rencontrent dans » les paroles qui le suivent, peuvent » con-

CRITIQUE. S. II. 195 » confirmer beaucoup ma conjecture. » Quoiqu'il en foit, je ne voudrois pas » qu'on mit en balance ce témoignage » de Cicéron avec celui de tant de célè-» bres Ecrivains de l'Antiquité, qui af-» firment unanimement qu'Anaxagoras » est le premier qui joignit à la cause » matérielle la cause efficiente; c'est-à-» dire, qui reconnut un Entendement, » auteur de l'œconomie de l'Architec-» ture de l'Univers. St. Augustin fait . » si peu de cas de ce témoignage de » Cicéron, que dans le lieu même où » il rapporte le sentiment des Philoso-» phes de la secte d'Ionie, conformément à Cicéron à l'égard du reste, » il le contredit formellement à l'é-» gard de Thalès. Iste autem Thales, nut successores etiam propagaret rerum » naturam scrutatus, suasque disputa-» tiones litteris mandans eminuit...... » aguam . . . . . . . . putavit rerum esse » principium , & hinc omnia elementa » Mundi ipsumque Mundum, & que in eo » gignuntur existere. Nihil autem huic » operi, quod Mundo considerato, tam ad-» mirabile aspicimus, ex divina Mente » praposuit. Notez que Cicéron même,

me, dans un autre Livre, exclut

» Thalès de la primauté, & la donne » fimplement & absolument au Philo-

» fophe Anaxagoras. » Le Jésuite Lescalopier tâche de » guérir la contradiction, en suppo-» fant qu'Anaxagoras fut le premier » qui publia cette doctrine, ses prédéo cesseurs les Philosophes s'étant con-» tentés de la debiter dans leurs audi-» toires. Ce dénouement n'est guères bon; car puisqu'on a sû les » dogmes des prédéceffeurs d'Anaxa-» goras , & en quoi les uns diffé-» roient des autres; puis, dis-je, » qu'on a sû cela encore qu'Anaxago-» ras fut le premier qui eût publié des » Livres , n'auroit - on pas sû également ce:qu'ils eussent enseigné tou-» chant la cause efficiente de ce Mon-» de? Quant aux objections contre la » doctrine de ce Philosophe, contenues » ci-dessis dans le passage de Cicéron, » je vous renvoie à St. Augustin, qui » les réfute solidement.».

Mr. l'Abbé d'Olivet, voulant réfuter Mr. Bayle, & prouver que Thalès avoit reconnu un entendement, qui de CRITIQUE. S. II. 197, Peau avoit formé toutes choses, dit d'abord (\*): Voions donc premièrement si l'on doit foupçonner Cicéron de se tremper, lorsqu'il dit que Thalès recommoisser un principe intelligent. Je pourrois répondre d'abord, que son autorité dévroit elle seule tenir contre le sseures Ecrivains. Quand nous avons un bou argument possif sur un fait semblable, on n'est plus reçu à emploier le négatif.

Il est faux que l'autorité de Ciceron forme dans cette occasion un argument positif; il l'est encore plus que les autres Ecrivains aient gardé le silence : car un grand nombre d'autres, au contraire, antérieurs & possérieurs à Cicéron, ont dit expressément qu'Anaxagoras avoir été le premier qui avoit admis une Intelligence, qui, aiant mû la Matière; avoit somé le Monde. Assure qu'un homme a été le premier à soutenir une opinion, n'est ce pas dire en même - tems qu'elle ne l'avoit point

(\*) D'OLIVET, Théolog. des Philofoph. Grees, pag. 59.

## . EXAMEN

point été par ceux qui l'avoient précédé ? Mais plusieurs ont été encore plus loin, & ont dit en termes nets, clairs & fort expressis, que Thalès n'avoit admis aucune Intelligence dans la formation du monde. Théodoret s'explique à ce sujet d'une manière décisive; il reproche aux Grecs, qu'avam Anaxagoras, tous les Philosophes n'avoient emploie que la seule Matière pour la formation de l'Univers, & qu'ils n'avoient pû s'élever au-dessus des choses matérielles qui tomboient sous leurs sens. Notez que dans l'endroit où Théodoret s'explique ainsi, il fait mention du sentiment des autres Philosophes, qui ont fait présider une Intelligence à la formation de l'Univers, & qu'il ne dit pas un seul mot de Thalès; mais comment en eût-il parlé, puisqu'il l'excluoit, pour ainsi dire nommén ent, en disant qu'Anaxagoras avoit été le premier qui eût admis une Intelligence dans l'arrangement de la Matiè-Mr. Bayle a rapporté ce pafsage de Théodoret : il l'a trop abrége; je le citerai d'une manière plus

CRITIQUE, S. II. 1999 ample (\*), pasce qu'il est essentiel dans la question dont il s'agit. Au lieu de trois lignes, j'en copierai dix our douze; ceux qui entendent le Grec ou le Latin, jetteront les yeux au bas de la page.

St. Augustin est encore plus précis que Théodoret, s'il est possible de l'étre. Il eût fallu consulter ce Pere de l'Eglise, pour éclaireir la contradition qui se trouve dans Cicéron; contradiction

(\*) End nad Arafayigas & Hymbódy & Kha-Quebus, tür mgi avry [ referedum ] ghandgar, skir magarifar ara igadism stringers, sagaris tudi kann instalan na nigum, nad törn bis tafi in tis ätnigas äynyin ta gaydin nad Nodhydgas bid Mandagy, agar tür nätün igast in undu.

Quandoquidem of Anaxagoras Herefibuli filiu Clazomenius, primus inquit Menten Mundo infediffe, unamque hane elementa de confusione in ordinem disposussificione fiaperiores Philosophi nihil ultra Materiam, praterque eaqua oculis videntur, excogitas fent. Pythagoras autem Muefarchi slius, principium rerumonnium Monachi slius, principium rerumonnium Monachi slius, funtatem, esse dixit. Theodoret, ad Gracos insidel. Serm. II. de Princip. pag-14. Edit. Colon.

200 tion manifeste, qui montre évidenment que l'endroît où elle est, a été altéré & falfifié par les Copistes, ainsi que je le prouverai bientôt, & par l'autorité de Cicéron lui-même, & par un espèce d'ayeu forcé de Mr. l'Abbé d'Olivet. Ecoutons auparavant St. Augustin prononcer la condamnation de Thalès: Nous avons vû en abregé ce qu'il en dit dans le morceau que j'ai rapporté de Mr. Bayle; mais il est bon de l'entendre d'une manière plus étendue. Si Mr. Bayle eût prévû les chicanés qu'on pourroit lui faire un jour, il eût moins abregé les passages qu'il citoit ; je ferai actuellement ce qu'il ent dû faire, d'autant mieux. que l'endroit de St. Augustin suffit pour donner une exacte connoissance du système de Théologie de la sede Italique & Ionique; c'est-à-dire, des deux plus anciennes de la Gréce. » Parmi les monumens de la Langue » Grecque, qu'on regarde, dit ce Pere(\*), >> COIII-

<sup>(\*)</sup> Quantum enim adtinet ad Litteras Gracas, qua Lingua inter ceteras gentium cla-

#### CRITIQUE, S. II. 201 socomme la plus belle de toutes les socomme La plus belle de toutes les sociales Lan-

elarior habetur, duo Philosophorum genera eraduntur ; unum Italicum , ex ea parte Italiaqua quondam magnamGracia nuncupata est; alterum lonicum , in eis terris , ubi 6 nunc Gracia nominatur Italicum genus auctorem habuit Pythagoram Samium, à quo esiam ferunt ipfum Philosophia nomen exorsum. Nameum antea Sapientes appellarentur, qui modo quodam laudabilis vita aliis prastare videbantur ; ifte interrogatus quid profiteretur , Philosophum se effe respondit , ideft, ftudiofumvelamatorem fapientia, queniam Sapientem profiteri , arroganti fimum videbatur. Ionici vero generis princeps fuit Thales Milefius, unus illorum feptem qui appellati suns sapientes. Sed illi sexvita genere distinguebantur , & quibusdam praceptis adbene vivendum accommodatis: ifte autem Thales ut successoresetiam propagaret, rerum naturamscrutatus, suasquedis putationes litteris mandans eminuit; maximeque admirabiles exstitit, quod Astrologia numeris comprehensis defectus folist luna etiam pradicere potuit. Aquam tamen putavit rerum effe principium, & hinc omnia elementa Mundi ipsumque Mundum & que in eo gignuntur , existere; nihil autemhuicoperi, quod Mundo considerato tam admirabile adspicimus, ex divina Mente prapofuit. Huic fuccessis Anaxi-

Anaximander ejus auditor, mutavieque de rerum natura opinionem. Non enim ex una re , sicut Thales ex humore , fed ex fuis propriis principiis quasque res nasei putavit. Quarerum principia singularum essecredidis infinita, o innumerabiles Mundos gignere, O quacumque in eis oriuntur ; eofque Mundos modo disfolvi, modo iterum gigni existimavit, quanta quisque atase sua manere potuerit, nec ipse aliquid divina Menti in his rerum operibus tribuens. Iste Anaximenem discipulum & successorem reliquit : omnes rerum caussas infinito aeri dedit , nec Deosnegavit, auttacuit: non tamen ab ipsis aërem factum, sed ipsos exaère ortos credidir. Anaxagoras vero ejus auditor harum rerum omnium, quasvidemus, effectorem divinum animum fenfit; & dixit ex infinita Materia que constaret similibus inter se particulis, rerum omnium genera pro modulis & Speciebus propriis singula fieri, sed animo faciente divino. Diogenes quoque Anaximenis alter auditor aerem quidem dixis rerumesse Maseriam, de qua amnia fierent, fed eumeffe compotem divina rationis, sine qua nihil ex eo fieri posser. Anaxagora successis auditor ejus Archelaus: etiam ipse de particulis inter se similibus, quibus singula quaque fierent, ita omnia constare putavit, ut in effectiam Mentena

CRITIQUE. S. IL » losophes; l'une, qu'on nomme Itali-» que, de cette partie d'Italie qu'on » appelloit autresois la grande Gréce, » & l'autre Ionique, du païs qu'on » appelle encore aujourd'hui la Gréce. » La sede Italique a eu pour Auteur » Pythagore, de qui l'on dit que vient » le nom même de Philosophe. Car » au lieu que ceux qui faisoient proses-» fion d'une vertu plus exacte que les » autres, s'appelloient Sages; celui-ci, » enquis de ce qu'il étoit, répondit » qu'il étoit Philosophe; c'est à-dire, » amateur de la Sagesse, croiant qu'il » y avoit de l'arrogance à en faire » profession. Thalès de Milet , l'un » des sept Sages de la Grece sut ches » de la secte l'onique. Les six autres

tem dicerei, qua corpora aterna, il est, illas particulas em jungendo et dissipando ageret omnia. Socrates hujus discipulus susse perhibetur, magister Platonis, propter quem breviter cunsta isla recolui. St. AUGUST. de Civit. Dei. Lib. VIII. Tom. VII. Cap. II. pag. 191. Edit. Bened. Sti. Mauri Paris. 1885.

» se rendirent recommandables par le

» ré-

EXAMEN

» réglement extérieur de leur vie, & » par quelques préceptes de Mora-» le; mais Thalès s'adonna particu-» liérement à l'étude de la Physique, » dans le dessein d'augmenter le nom-» bre de ses disciples, & de sonder » une école qui pût sublister après lui. » Il écrivit ses opinions, & composa » plufieurs Ouvrages; mais ce qui le » fit plus admirer, c'est que par le » moien de l'Astrologie il prédisoit » les éclipses du Soleil & de la Lune. » Il crut néanmoins que l'eau étoit le » principe de toutes choses, des Elé-» mens du monde, du Monde même, » & de tout ce qu'il produit, & ne » donna la conduite de l'Univers à au-» cune Nature: intelligente. Anaxi-» mandre; l'un de ses disciples, lui » fuccéda; mais il ne le fuivit pas en » tout : car il ne crut pas, comme » lui, que l'eau sût le principe de tou-» tes choses; mais son opinion sut que » chaque chose avoit son principe par-» ticulier; qu'ainsi les principes des » choses étoient infinis, & engen-» droient une infinité de Mondes, qui mouroient & renaissoient successivement ;

CRITIQUE. S. II. 207 » ment, après avoir achevé le tems » de leur durée. Il ne donnoit point » de part à Dieu dans l'Univers. U » eut pour disciple & pour succes-» seur Anaximène, qui etablissoit un » air infini, qu'il vouloit être la cause » de toutes choses. Il ne nioit pas » qu'il n'y eût des Dieux; mais il les » croioit engendrés de l'air. Anaxago-» ras, disciple de celui - ci, crut qu'un » Esprit divin & immortel étoit la » cause de tout ce que nous voions. Il » disoit que toutes choses étoient fai-» tes, chacune felon son espèce, d'une » Matière infinie, composee de peti-» tes parties toutes semblables; mais » que l'esprit de Dieu étoit l'agent » qui les faisoit. Diogène, autre » disciple d'Anaximène, croioit qu'à » la vérité l'air étoit la Matière de » toutes choses, mais qu'il étoit doué » d'une intelligence divine, sans la-» quelle il ne pouvoit rien produire. » Archélaiis, marchant fur les traces » de fon maître Anaxagore, disoit » aussi que toutes choses étoient telle-» ment formées de ces petites parties » semblables, qu'il y avoit une Intel-ما دد

206 si ligence qui joignit ensemble & » agençoit ces corps éternels; c'est-à-» dire , ces petites parties, pour en » composer tout ce que nous voions. » Socrate fut son disciple, & maître » de Platon » .

Je ne crois pas qu'on puisse rien voir de plus précis sur la question dont il s'agit; car St. Augustin décide formellement que Thalès n'avoit admis aucune Intelligence dans la formation du Monde: Quelle apparence y a-t-il que ce Pere, écrivant contre des Philosophes Païens, qui étoient en état de le réfuter, & qui même l'en menacoient, eût avancé avec autant d'affûrance un fait qui auroit été si aisé à démentir? Par quelle raison Théodoret eût - il voulu courir le même risque? Mais voici encore un Ecrivain plus ancien que Théodoret & St. Augustin, dont Mr. Bayle n'a fait aucune mention, qui reproche aux Philosophes Grecs Ia même chofe; c'est St. Justin, Philosophe & Martyr. Thales, dit-il (\*), qui fut le

<sup>(\*)</sup> Oakis yag i Milious i reares mag auras TRS

#### CRITIQUE S. II. 207 le premier qui enseigna publiquement la Phi-

गाँउ का तामकार्वास बहुद्दार, गोग महांक्यण मार्व वेदागी मेंक क्रीण 7 मार्व महांचार वागी मार्व बहुयाँग को गोग है हिंदर, क्रामी 7 मार्व महांचारिक छोड़े मार्व छोड़ महांचा गोग मार्व मार्व मार्व का खर्मा मार्व मार्व छोड़ हो मार्व मार

#### Q nearis , is mig yimenis narreroi riruntai.

Thales namque Milesius, qui primus apud illos philosophari cuepitoccasione & obrentu ab ipso Homero sumpto primarias ejus de principiis abolebit opiniones. Cum enim Aristoteles primordia rerum omnium Deum & Materiameffe dicat, antiquiffimus Philoso-, phorum omnium Thales ipfe, originem rerum aquam effe cenfer. Nam ex aqua, ait constare omnia, atque in aquam dissolvi omnia: duplici conjecturà ductus : prima quod genitura animantium omnium principium, & causa humida est : secunda quod planta omnes humore & foventur & fructificant; humore autem destituta exarescunt. Ex inde , quasi conjectura ista satis non effent , Ho208 E X A M E N
Philosophie chez les Grecs, puisa dans
Homere son opinion sur les premiers principes,

Homerum insuper ut idoneum testem citat;

Oceanum rerum, genuit qui cunsta parentem.

STI. JUSTINI MARTYR. ad Gracos

Cohortatio, pag. 7. Il est bon de remarquer ici que Plutarque dit la même chose que St. Justin sur les conjectures de Thales, & en ajoute une troisième. Je me servitai de la Traduction D'AMIOT. Thalès s'enretourna tout vieil en la ville de Milet , où il maintint que toutes chofes étoient composées deau, & qu'elles se résolvoient aussi toutes en eau. Ce qu'il conjetturoit par une telle raifon, c'est que premiérement la semence est le principe de tous animaux , laquelle femence eft humide, ainfi est il vrai-semblable que toutes autres choses aussi ont leur principe d'humidité. Secondement , que toutes fortes de plantes sont nourries d'humeur, & fructifient par humeur, of quand elles en ont faute , elles fe deffeichent. Tiercement , que le feu du foleil meme & des astres se nourrit & entretient des vapeurs procedantes des eaux, & par confequent austi tout le monde. C'est pourquoi Ha-

CRITIQUE. S.II. cipes, & au lien qu'Aristote dans la suite prétendit que la cause première de tous les êtres étoit Dien & la Matière , ce Thales, le plus ancien des Philosophes, établit au contraire l'eau pour le principe universel & la cause unique de l'Univers. Il dit que c'étoit d'elles que tous les êtres tiroient leur origine, & que tous les differens corps ; aiant été faits par l'eau, se résolvent aussi en eau. Deux conjectures obligérent Thalès à soutenir cette opinion : la première , c'est que la génération de tous les animaux vient d'une cause humide ; la seconde , c'est que toutes les plantes sont entretenues & augmentées par l'humidité, & que lorsqu'elles en man-, quent , elles séchent & périssent. Pour fortifier ces conjectures , Thales les appuia du sentiment d'Homére, qui dit que l'Océan est le pere aniversel de toutes les dif-férentes substances.

Après.

Homére, supposant que toutes choses sont engendrées d'eau.

L'Occan est pere de toutes choses.

PLUTARQUE, des Opinions des Philos. Liv I. Chap. III.

Tome II.

Après un fi grand nombre d'autorites, si précises & si fortes, comment est-ce que Mr. l'Abbé d'Olivet a pû dire que celle de Cicéron devoit elle feule tenir contre le silence des Ecrivains? Jamais il n'y a eu un Auteur aussi formellement contredit que Cicéron dans cette occasion, & jamais on a moins été en droit de nier qu'il ne Pait été de tout tems, & même, pour ainsi dire, plusieurs siécles avant d'avoir écrit, puisque Platon, ainsi que l'a fort bien remarqué Mr. Bayle, avoit écrit en termes formels, qu'Anaxagoras sut le premier qui sit entrer une Intelligence dans la formation de l'Univers, qu'il n'avoit rien dit d'approchant de Thalès.

Voions à présent une autre objection de Mr. l'Abbé d'Olivet. Une réponse, dit - il (\*), à laquelle je n'en vois point, c'est qu'il est sautres Ecrivains se taisent la-dessus.

Aristote nous dit que des Philosophes tenoient

(\*) 'D' OLIVET, Théologie des Philosophes Grecs, &c. pag. 12. CRITIQUE. S. II.

senoient qu'il y a une Intelligence répandue dans tout l'Univers, & que c'étoit peut-être ce qui avoit perfuadé à Thalès que tout étoit plein de Dieux. Plutarque nous dit que Dieu est l'Ame du Monde, suivant Thalès. On voit dans l'Hijlorien des Philosophes que Thalès croioit le Monde antimé; qu'il disoit que Dieu est ce qu'il y a de plus ancian, parce qu'il est improduit, & que le Monde est ce qu'il y a de plus beau, parce que c'est l'ouvrage de Dieu.

Mr. l'Abbé d'Olivet me paroît trop prévenu en faveur de ses objections, auxquelles il croit qu'on ne sauroit répondre. Sil s'étoit donné la peine de consulter le passage d'Aristote, qu'il indique, & qu'il ne cite point, parce que peut-être avoit-il ses raisons pour cela, il auroit vû qu'il ne s'agit non plus d'une Intelligence qui ait presidé à la sormation du Monde, que du grand Iman de la Mecque. Aristote, parlant des Philosophes qui admettoient une ame répandue dans le Monde qui le vivifioit, dit (\*) que c'est peut-être cette opti-

(\*) Kai is ta vaa de tires autir ( fixir)

EXAMEN opinion qui a fait dire à Thalès que tout l'Univers étoit plein de Dieux. Le système des Anciens sur l'ame du Monde est précisément le même que celui de Spinofa. Je demande à Mr. l'Abbé d'Olivet, s'il croit que ce Juif pensoit à une Intelligence qui eût préfidé à la formation : de l'Univers, & qui en conserve actuellement l'ordre & l'harmonie ? Les Philosophes qui ont admis autrefois l'ame du Monde, & ceux qui aujourd'hui admettent la substance générale & unique de Spinosa qui produit toutes les différentes modifications; ont regardé cette ame, & regardent cette substance comme unêtre qui agit sans connoissance, qui donne la vie à toutes les différentes modifications, qui les forme & les recoit fans aucune connoissance; c'est

μαιιχθει φανίτ. δεν Γεσε καί Θαλδι διόθι πάντωπλής δεδο δίαι. Sunt & qui in 1010 Universo permissam ipsam (animam) inquium esse. Quoetred forstian & Thales omnia plena Deorum esse putavir. Aristor. de anima, Lib. I. Cap. V.

ce que je montrerai bien - tôt. Mais

quand:

Q'RITIQUE. §. II. 213
quand il feroit vrai, comme il ne l'est
pas, qu'Aristote eût dit qu'il y avoit
eu des Philosophes avant Thalès, qu'
prétendoient qu'une Intelligence étoit répandue dans l'Univers, s'ensuivroit-il
de-là que ce même Aristote eût dit
qu'ils la faisoient présider à la formation
de l'Univers; ni que même cela dût
découler de leur principe? Aristote
lui-même admettoit une Intelligence;
il faisoit cependant le Monde éternes.

Il reste à répondre à ce que dit Mr. PAbbé d'Olivet, sondé, à ce qu'il croit, sur l'autorité de Plutarque & de Diogène Laërce. Mr. Bayle avoit prévenu ces deux objections, & je m'étonne qu'on ait voulu les emploier, après la manière dont elles avoient été résutées. » Si on allégue (\*), dit ce » grand Critique, les paroles de Diopène Laërce, je répons que Plutarque ne s'en sert point lorsqu'il » cite

<sup>(\*)</sup> BAYLE, Dictionn. Histor. & Critiq. Art. Thales. Remarq. B. & C.

ExAMEN. » cite la même réponse de Thalès. II » ne suppose point que ce Philosophe » ait allégué la raison qu'on a vûe ci-» dessus : Pourquoi le Monde est la » plus belle de toutes les choses, il » dit que Thalès, aiant à résoudre cet-» te question; Quel est le plus beau de » tous les êtres , repondit , le Monde , » car tout ce qui est dans l'ordre est une » partie du Monde. Ti nemieros ; nospies m war yae to nata Taker, Tete ploos esti. » Quid pulcherrimum? Mundus; omnes » enim ejus partes ordine apta sunt. Et » pour ce qui est de la réponse à la » demande, si Dieu connoît les actions. » mauvaises de l'homme, il y a des gens » qui l'attribuent, non pas à Thalès, » mais à Pittacus. Voiez Théon, au » Chapitre X. de ses Progymnasmata, » à la page 69. & 77. de l'Edition de » Levde 1626. . . . . Si l'on repli-» que que Plutarque & Diogène Laër-» ce s'accordent fur un autre point, » qui est que Thalès, donnant la rai-» son pourquoi Dieu est la plus an-» cienne de toutes les choses, allégua-

» que Dieu n'a point été fait, ou que » Dieu n'a point de commencement,

CRITIQUE. S. II. me je dirai que ce n'est pas une preuve » positive qu'il ait attribué à Dieu la » génération du Monde. N'y a-t-il » pas eu des Philosophes, qui, en » avouant d'un côté qu'il y a des » Dieux, nioient de l'autre que les Dieux eussent fait le Monde? . . . » Il ne faut pas chercher, les vrais sen-» timens Philosophiques du Physi-» cien Thalès dans les discours de » conversation de Thalès, l'un des » sept Sages de la Gréce. Il pouvoit » dire sous cette dernière qualité beau-» coup de choses qu'il ne disoit pas » dans fon Auditoire de Philosophie. » Il ne parloit que de l'eau, quand il » expliquoit en Phyficien la généra-» tion du Monde; il n'ajoutoit pas » l'action de Dieu à celle de l'eau. » Mais quand il se regardoit comme » un Sage, dont les discours senten-» tieux devoient servir à la correction » des mœurs, & se répandoient parmi » les peuples, il se croioit obligé de » se conformer aux sentimens Théolo-» giques. Notez que les Dogmes des » Philosophes Païens étoient mal liés, » & si peu justes, que de l'hypothèse a de

»de l'existence de Dieu, il ne suivoit » pas qu'il eût part à la production & à l'administration du Monde ; & » que de l'hypothèse de sa Providen-» ce ; il ne fuivoit pas qu'il eût dé-» brouillé le Cahos, ou formé cet » Univers. Il leur étoit permis de dire » que les Dieux gouvernoient le Mon-» de ; quoique produits & tirés du » sein du Cahos, comme les corps. » Des qu'on croit que l'ame de l'hom-» me est formée des parties les plus » subtiles du sang, on peut dire que » Jupiter, Vénus & Mercure ont été » produits des parties les moins grof-» fières du Cahos. «

J'ajouterai ici aux raisons convainquantes de Mr. Bayle, que Cicéron dit précisément la même chose que lui au sujet des sentences qu'on rapporte des Philosophes. Selon (\*) lui, on ne doit pas juger de leurs sentimens par quel-

Un peu auparavant le même Cicéron avoit dit: Asqui his capiuntur imperiti,

<sup>(\*)</sup> Non igitur ex fingulis vocibus Phifophi spectandi sunt, sed ex perpetuitate atque constantia. Cicer. Tuscul, Disput, Lib. V. Cap. X.

#### CRITIQUE. S. II. 217 ques paroles décousues; mais par l'en-

chaînement de leurs principes & par le

total de leurs systèmes.

Quant à ceux qui ont admis des Dieux, & qui ne les ont pas fait présider à la formation du Monde, on peut placer parmi eux Epicure. Les Epicuriens admettoient des Dieux; mais Ioin de leur attribuer l'arrangement de la Matière, ils disoient qu'ils avoient été formés eux-mêmes par les atômes, Iorsque ces particules déliées, en s'accrochant les unes aux autres, avoient produit l'Univers. Il me seroit aisé de prouver que plusieurs autres Sedes qui admettoient des Dieux, les faisoient naître lors de l'arrangement de la Matière dans l'état où elle est aujourd'hui; car pour la création de cette même Matière, tirée du néant par une Intelligence, jamais aucun Philosophe ancien n'en a en la moindre idée, foit qu'elle leur parût véritablement impof-

or propter hujusinodi sententias islovum homnum est multitudo. Acute autem disputantis isludest, non quid quisque dicat, sed quid cuique dicendum sit , videre, ld. ibid. Tome II. EXAMEN
possible, ainsi qu'ils le dissient, soutenant (\*) que de rien on ne pouvoit faire quesque chose, même par le pouvoir divin, soit que le Diable, si nous
devons en croire un Prosesseur Allemand (†), seur eût malignement per-

(\*) Principium hinc cujus nobis exordia fumes Nullam rum è nihilo gigni divinitus

Nullam rum è nitilo gigni divinitus unquam. Quippe ita formido mortales continet

fûadé

omnes, Quod multa in terris fieri caloque

Quorum operum causas nulla ratione
videre

Possunt, ac fieri divino Numine ren-

T. Lucret. Cor. Lib. I. vers. 150. & seq. (†) Gentilibus omnibus per sua sum suite Deo Materiam increatam ab aterno coexitisse. Tetigihoc in Scheditis, His. 6, 2, 7-11. O. & causas duas exposiu quibut a Satanamendacium hoc per sudaeristis suerint passi, unam quod ne adeo quidemecrederent ex puronihilo quicquam siert posse, a sieram quodex ssimmerent, niss Materia detur, qua sit independens, principium mali, sore us Deus habeatur autor malorum. Dissert. XII. Stoicts Materia principium mali. ad Thes. XII. austore M. Jac. Thomasto, pag. 162.

CRITIQUE. S. II. 219 findé cette opinion. J'ai cependant peine à croire, malgré l'affertion magistrale de ce Savant, que le malin Esprit ait eu une influence si directe sur le premier principe de la Théologie des Grecs; j'aimerois mieux en accuser la soiblesse de l'entendement humain, qui ne peut de lui-même & sans le secours de la Révélation, s'élever jusqu'à la découverte de certaines véjusqu'à la découverte de certaines vé-

rités abstraites.

Je ne dois pas oublier, avant d'aller plus loin, de relever le reproche que sait Mr. l'Abbé d'Olivet à Mr. Bayle de donner un sens sorcé (\*) aux passages qu'il cite, & de se faire un plaisir serve d'augmenter le nombre des Philosophes matérialistes, en plaçant Thalès parmi ceux qui donne la formation de l'Univers à la Matière toute pure, sans le concours d'une cause intelligente. Quant au reproche de donner un sens forcé aux passages, je croirois perdre inutilement le tems, si je m'arrêtois davantage à justifier

<sup>(\*)</sup> D'OLIVET, Théologie des Philosophes Grecs, &c. pag. 60.

tifier Mr. Bayle; & pour ce qui est du plaisir qu'on veut qu'il se soit fait. d'augmenter le nombre des Philosophes matérialistes, je demande pourquoi Mr. l'Abbé d'Olivet ne dit pas la même chose de St. Augustin, de Théodoret , de St. Justin ? Hé quoi ! le même zèle qui fera injurier Mr. Bayle, fe dissipera des qu'il s'agira des Auteurs morts il y a treize ou quatorze cens ans ! C'est à eux au contraire à qui il s'en faut prendre; si Mr. Bayle a erré, ils l'ont jetté dans l'erreur. Mr. l'Abbé d'Olivet ignoreroit-il qu'on ne doit jamais juger sur des apparences trompeufes, des sentimens d'un galant homme, encore moins prendre le prétexte de ces apparences pour décrier sa probité ? mais ce n'est point encore ici le lieu de me récrier sur la façon peu ménagée dont Mr. l'Abbé d'Olivet a fouvent parlé de Mr. Bayle ; j'aurai des occasions bien plus essentielles que celle-ci, & j'en suis en vérité beaucoup plus mortifié pour Mr. l'Abbé d'Olivet, que pour son adversaire.

Je vais actuellement m'acquitter de ma parole, & montrer, ainsi que je l'ai

pro-

CRITIQUE. S. II. 221 promis, qu'il est évident, par le témoignage de Cicéron & par l'aveu de Mr. l'Abbé d'Olivet, que le passage du Livre de la Nature des Dieux, qui a fait naître la difficulté qu'a remarquée si judicieusement Mr. Bayle, a été manisestement altéré & corrompu. Voici comment s'explique Cicéron dans les Quellions Académiques, oû il redit précisément la même chose des syllêmes des Philosophes Grecs, que ce qu'il en a écrit dans le Livre de la Nature des Dieux (\* ). Thalès , le pere des Philosophes, un des sept Sages de la Grece , soutient que tous les êtres avoient

<sup>(\*)</sup> Princeps Thales, unus è septem, cui fex reliquos concessisse primar ferun, ex aqua dixis comstare. At hoc Anaximandri populari & sodali suo non persualit, si enim infinitatem nature dixit esse equa omnia gieneenur. Post ejus auditor Anaximenes infinitum aëra, sede a qua exeoorirentur desentia: signi autemteri am, aquam, & ignem, tumex hisomita Anaximogoras materiaminfinitam, sed ex ea particulas similes inter se minutas, eas primum consulas, postea nordinem adductas meme devina. Clear. Academ. Qualt, Lib. IV. Cap. XXVII.

avoient été produits par l'eau. Anaxi-mandre son disciple ne suivit pas cette opinion; mais il prétendit que l'infini étoit la source de soutes les différentes substances. Anaximenes qui vint ensuite, admit pour premier principe l'air , qu'il disoit être insini , quoique les diverses productions qui en émanoient , fussent finies ; il vouloit que Pair seul ent produit leau, la terre & le feu , & ces derniers Elemens tous les corps. Anaxagoras prétendit que la Matière étoit infinie , & composée de petites parties homogènes qui d'abord avoient été dans une grande confufion , & ensuite mises en ordre par une Intelligence divine. Voilà tous les systèmes de Théologie sur la formation de l'Univers. Ciceron ne dit pas un seul mot en parlant de Thalès, qui marque que ce Philosophe ait admis une Intelligence dans la formation de l'Univers. Il parle des corrections que son disciple Anaximandre, (qu'on convient n'avoir admis aucune Întelligence) prétendit faire à fon système. Peut - on se figurer que si Thalès eût réellement fait présider une cause divine lors de l'arrangement de la Matière, Cicéron n'eût

CRITIQUE. S. II. 222 n'eût point remarqué qu'Anaximandre avoit rejetté cette cause, ainsi qu'il avoit sait le principe universel de l'eau ? En vérité lorsqu'on confronte ce passage avec celui du Livre de la Nature des Dieux, il est impossible de ne sentir que ce dernier à été corrompu. Et comment ne l'auroit - il point été, puisqu'on ne sauroit comprendre ce que veulent dire deux lignes qui le fuivent, & qui ne doivent cependant faire qu'un feul & unique fens avec celles qui ont fait naître la difficulté dont il s'agit ? Ecoutons Mr. l'Abbé d'Olivet, il ne sauroit se récuser luimême comme un témoin suspect. 11 ne reste plus , dit-il , qu'à développer la dernière phrase de Cicéron qui consient la réfutation de Thalès, elle paroît un peu tronquée ; on devine cependant la pensee de Velleius , &c. Je crains bien que Mr. l'Abbé d'Olivet ne soit aussi mauvais devin dans cette occasion que dans celle où il juge des plaisirs secrets de Mr. Bayle. fin, quoiqu'il en soit, il convient que le passage en question paroît un peu tronqué. Mr. le Président Bouhier s'ex-T 4

EXAMEN s'explique plus nettement, & convient que tous les Interprêtes se sont apperçus que ce passage étoit corrompu, & qu'il y manquoit plusieurs mots. Et quoi! le zele de Commentateur est-il si fort, & a-t-il tant de puissance sur les meilleurs esprits, qu'il les aveugle au point de vouloir opposer un passage tronqué & falsifié à l'autorité de cinq ou fix Auteurs anciens , & de trois Peres de l'Eglise, qui ont été, au jugement de l'Univers entier , les plus grands génies de la primitive Eglise, & qui ont combattu avec le plus de force les Phi-Iofophes Païens leurs contemporains? Lorsque je considére l'entreprise de Mr. PAbbé d'Olivet, je ne m'étonne plus qu'il ait établi comme une loi fondamentale (\*): Qu'un Tradubleur doit être, selon les règles, un Chevalier toujours prêts à rompre des Lances pour défendre la gloire de son Original. Malheureusement pour Messieurs les Chevaliers Traducteurs, il leur arrive quelquefois

<sup>(\*)</sup> D'OLIVET, Remarques sur la Théologie des Philosoph. Grecs, pag. 106.

CRITIQUE. §. II. 225 quefois de trouver des adversaires d'affez mauvaise humeur, pour ne pas vouloir consesser que les défauts de leur Original sont des beautés, surtout lorsque ces défauts sont des contradictions manifelles, causées par l'erreur des Copisles, & qu'elles sont prouvées par l'autorité des Ecrivains les

Je fens qu'il est facheux à Mr. l'Abbé d'Olivet d'avoir fait inutilement toutes les belles distinctions par lesquelles il prétend établir que (\*) Thales vouloit parler d'une Intelligence , qui, ne faisant qu'un avec la Matière, dirigeoit ses opérations, comme on diroit que l'ame, qui jointe au corps ne fait qu'un même homme, dirige les actions de l'homme. Mais Anaxagore l'entendoit d'une Intelligence absolument distincte & separée de la Matière, comme on le verra ci-dessous. Ainsi, celui - là trouvoit dans un même Tout la cause matérielle & la cause efficiente; au lieu que celui - ci les divisoit réellement. Ce sont deux opinions toutes differentes,

plus célèbres.

<sup>( \* )</sup> Id. ibid. pag. 61.

EXAMEN

rentes, dont la première, aiant été d'abord enseigne par Thalès, & la seconde
par Anaxagore, Cicéron a eu raison de
les reconnoitre pour Auteurs; celui - ci
d'un sufféme, celui - là d'un autre. Toutes ces conjectures sont spirituelles,
mais manisestement sausses. Si elles
avoient pû être regardées comme véritables, les Auteurs anciens n'auroient
pas manqué de les proposer; ils ont
dit précisément le contraire. C'est ict
où il saut appliquer la maxime de Mr.
l'Abbé d'Olivet; Quand on a un argument possif, on n'est plus reçu à apporter
le négatif.

## s. III.

# DU SYSTEME D'ANAXIMANDRE.

A Naximandre (\*), fils de Praxides, étoit Miléfien, ainfi que Tha-

<sup>(\*)</sup> ΑΝΑΣΙΜΑΝΔΡΟΣ Πεαξίαλο, Μιλίσιω. ὦτο έφατει ἐρχὶν καὶ τωχείο τὸ ἄπειερι. οὐ διοἔζοι ἀξα , ἔ ἐδας , ἄ ἐλλιτ, καὶ τὰ με με με ταθάλλει, τὸ δί πὰ ἀμιτάβλιτο ὑιαι. Απακίmandro Milefio Praxiades pater fuit. Ηίψιω «Π

CRITIQUE. S. II. 227 Thalès son maître & son ami. Nous avons vû qu'il n'en adopta point les opinions, & qu'il foutint que tout venoit de l'infini. Cicéron nous apprend (\*) qu'il croioit que les Dieux recevoient l'être ; qu'ils naissoient & mouroient de loin à loin ; que c'étoient des Mondes innombrables. Cicéron remarque ensuite qu'il est ridicule d'admettre un Dieu qui n'est point éternel; il a raison, & l'on ne sauroit avancer une absurdité plus sensible. Sans m'arrêter inutilement à la relever, je me contenterai de remarquer qu'Anaximandre n'emploioit par conféquent aucune Intelligence divine dans la formation de PU-

estillad, Principium & elementum immenfum hoc, & infinitum effe, non tamen definiens aëra, aut aquam, aut alliud quepiams partes quidem e jus immutari, torum vero immutabile effe. Diogen. LAERT. de Vit. Philos. Lib. II. Segm. 1.

(\*) Anaximandri autemopinioess, natiwos esse Deos, longis intervallis ortentes occidentessque, cosque intumerabiles esse Mundos; sed nos Deum, niss sempierrum intelligere qui possumus? Cicer. de Nat. Deotum. Lib. 1. Cap. X. PUnivers, cela n'est contesté de perfonne; cependant il admettoit des Dieux. Et pourquoi son maître Thalès n'aura-t-il pû faire la même chose, parler magnifiquement de la Divinité, & la rendre inutile au développement de l'Univers? La croïance du disciple est plus qu'une sorte présomption pour celle du maître.

Un passage de Plutarque (\*) sort petit, car il ne contient que ces mots, Anaximandre croioit que les Astres sons des Dieux célestes, a servi sort heureusement à Mr. l'Abbé d'Olivet, pour expliquer ce que c'étoit que ces Mondes innombrables que Cicéron nous apperend être les Dieux d'Anaximandre. Plutarque, dit-il (†), nous facilite sirielligence de cettte opinion, en nous apprenant que les Dieux d'Anaximandre, c'étoient les astres. 1. Si ce Philosophe n'attribuse

<sup>(\*)</sup> PLUTARQUE, des Opinions des Philosophes, Liv. 1. Chap. VII. de la Traduct. d'Amiot.

<sup>(†)</sup> D'OLIVET, Remarques sur la Théolog. des Philos. Grecs, pag. 63.

CRITIQUE. S. III. 229 tribue pas l'innascibilité à ses Dieux, c'est qu'il ne regardoit, & ne pouvoit regarder les aftres que comme des ouvrages de la Nature. 2. S'il croit que ses Dieux : naissent & meurent Ioin à Ioin, c'est que l'Astronomie encore imparfaite découvroit alors de nouveaux aftres, non pas souvent, mais de loin à loin; & que peut-être aussi en perdoit-elle de vûe quel-ques autres qui avoient été découverts 2. S'il dit enfin que ce anciennement. font des Mondes, & des Mondes innombrables, il parle comme la plupart des autres Philosophes, qui ont cru que tous les astres étoient autant de Mondes peuples d'animaux.

J'aurois bien voulu confulter les Commentaires du Jéfuire Lescalopier, pour m'éclaircir si Mr. l'Abbé d'Olivet n'y auroit pas puise une partie des idées qu'il a eues sur les Dieux d'Anaximandre; mais je n'ai pû me fatisfaire. Ce. qui m'avoit fait naître cette curiofité, c'est un reproche que les partiens de ce Jésuite ont fait au Savant Académicien. Le morceau, disent-ils (\*),

(\*) JOURNALISTE de Trevoux, dans les Mé-

que nous a donné Mr. l'Abbé d'Olivet sur la Théologie des Philosophes Grecs, est très-curieux, & écrit avec autant de discernement que de clarté & de politesse; mais on doit cette justice au Pere Lescalopier de dire que quand on ne feroit que coudre ensemble tout ce que ce Pere a dit des sentimens des Anciens sur la Divinité, on en feroit un volume considérable. Les mêmes Auteurs avoient dit un peu plus haut, en parlant des Critiques de Mr. l'Abbé d'Olivet sur les Commentaires de ce Pere; On sait assez qu'il n'y a gueres d'Auteurs qu'on traite plus mal que ceux qu'on a le plus pillés. On entend assez ce que signifie cette dernière phrase, & Mr. l'Abbé d'Olivet y est accusé de maltraiter les Auteurs, des lumières desquels il ne dédaigne pas de se servir. Je n'aurois fait aucune attention à ce reproche, parce que je connois la mauvaise-soi & l'impudence des Ecrivains de qui il vient; je suis même très-éloigné d'y ajouter aucune croiance,

Mémoires de Novembre 1721. Article XCIII.

CRITIQUE. S. III. 231 croiance, n'aiant pû avoir l'Ouvrage du Pere Lescalopier. Mais cependant une chose m'a empêché de le rejetter comme une calomnie maniseste; c'est que j'ai des preuves que je donnerai au Public, toutes les sois & quantes que Mr. l'Abbé d'Olivet le souhaitera ; que quoiqu'il ait puisé plusieurs excellentes choses dans les Ouvrages de Mr. Bayle, il l'a cependant injurié d'une manière choquante & impolie; & ce qu'il y a de pis, dans le tems même qu'il trouvoit ses idées assez bonnes pour s'en servir, les emploiant quelquefois toutes simples & telles qu'il les prenoit, & quelquefois les ornant & les parant par un stile Académique. Cela les déguise d'abord; mais en les rapprochant de l'Original, on les reconnoît aisément. Quant aux citations qui se trouvent dans l'Ouvrage de Mr. l'Abbé d'Olivet, les trois quarts se retrouvent dans les Articles que Mr. Bayle a faits sur plusieurs Philosophes dans son Didionnaire; chacun peut vérifier ce que je dis. En vérité, quelque estime que j'aie pour Mr. l'Abbé d'Olivet, je ne puis m'empêcher de remarquer en passant, que

que d'emprunter le bien d'un homme; de s'en servir, de le mettre à prosit & de l'injurier, cela n'est guères Chrétien, Aliquando bonus dormitat Homerus, les plus grands hommes s'oublient quelquefois. Si Mr. l'Abbé d'Olivet étoit Janséniste, il me permettroit de lui dire que nous voions dans lui leremple d'un Juste, à qui la Grace a manqué.

### €. · I V.

## SUR LE SYSTEME D'ANAXIMENE'S.

fils d'Euristra-Naximenès te, étoit Milésien (\*), que

<sup>(\*)</sup> Arazinis Eugusteaten Michoins, hanne A'raginardem en i d'exai Magnerides que ir axesent doror. sures de zir dien eine , nal ro anuger. Anaximenes , Eurystrati filius , Milesius , Anaximandri auditor fuit. Quidam & Parmenidem audivisse asserunt. Hic initium dixit aëra, & infinitum. Diogen. LAERT. de Vit. Philosop. Lib. 11. Segm. 3.

CRITIQUE. S. IV. que Thalès & Anaximandre. disciple de ce dernier; quelques-uns croient qu'il le fut aussi de Parménide. Il disoit que l'air & l'infini étoient les principes de tous les êtres. Je parle achiellement comme Diogène Laërce, nous verrons bien-tôt si ce qu'il dit n'a point été contredit. Je remarquerai auparavant que ces deux principes produisoient & absorboient tour à tour toutes les différentes substances. Ce fystême, considéré dans ce point de vûe, auroit beaucoup de ressemblance avec celui de Spinosa, mais on la trouve bien plus parfaite, si l'on cherche les fentimens d'Anaxagore dans plusieurs autres auteurs qui en ont parlé; car par la façon dont s'explique Diogène Laërce, il semble qu'Anaxagore crut indubitablement deux principes, l'air & l'infinité de la Nature ; cependant Aristote & tous ceux qui l'ont commenté, placent Anaximenès parmi les Philolophes qui n'ont admis qu'un feul & unique principe. Plutarque dit la même chose; il blame même formel-Jement Anaximenès de n'avoir établi qu'un seul principe. Il est impossi-Tome IL

E'X A M E N
ble, dit-il (\*), qu'il n'y ait qu'un feub
principe de toutes choses qui est la Masière, ains faut quand & quand supposer la cause efficiente: ne plus ni moins
que ce n'est pas assex d'avoir de l'argent
pour faire un vase, s'il n'y a ensemble la
cause efficiente qui est l'ouvrier, autant
en faut-il dire du cuivre, du bois, & de
toute autre matière. Cicéron dit comme une chose certaine qu'Anaximenès avoit cru que (†) l'air étoit insini,
qu'il produssoit tous les differens êtres,
mais non pas dans une quantité insinie;
que c'étoit de l'air que la terre, le seu,
seau avoient été formés, & qu'ils avoiens
sormé à leur tour tous les autres corps.

Mr. l'Abbé d'Olivet n'a fait aucune mention de l'opposition où se trouve Diogène Larce avec tous ces Auteurs: peut-être est-ce parce que le Jésite Lesca-

\_\_\_\_

(\*) PLUTARQUE, des Opinions des Philosophes, Liv.... Chap. 111. de la Traduct. d'Amiot.

(†) Anaximenes, infinitumaëra, fed ea. gua ex eo oriventur definita, gigni autem terram, aquam, ignem, tum ex his omnia. CICER, Quælt, Academ.IV. Cap. 37.

CRITIQUE. S. IV. Lescalopier , ni Mr. Bayle n'en ont point parlé ; elle a pourtant été remarquée par Isaac Casaubon (\*). II n'y a guères moïen de justifier la méprise de Diogène Laërce, qu'en la rejettant sur les Copistes; ceux qui entendent le Grec , verront d'abord combien il est aisé qu'il se soit glisse dans cette phrase une faute qui cause l'opposition qui se rencontre entre Diogène Laërce & ces autres Auteurs: • ઉτος άρχυν άξρα εί πε , καὶ τὸ άπειρον. Enfin quoiqu'il en foit, il n'en est pas moins certain qu'Anaximenès n'établit que l'air, qu'il disoit être infini, pour le feul & unique principe de toutes les choses; il donnoit le nom de Dieu à cet air infini.

Cicéron

<sup>(\*)</sup> Duo ergo videtur Anaximenes agnovisse principia, aërem et insinitatem Natura, quam folam Anaximander esse Aristotelis quia omnia gignerentur. Atquiex Aristotelis Euterpretibusin primum 78 sprass expessos, Intelligimus, Anaximenem inter eos suisses qui unicum ponerent rerum omnium principium: quin Cicero quoque & Plutarchus idem feribum. ISAAC. CUSAB. in Not. ac Diogen. Laert. Lib. II. Segm. 3. Not. 1.

EXAMEN

Cicéron s'explique à ce sujet d'une manière bien obscure; il est imposfible de comprendre ce qu'il veut dire, fur-tout lorsque l'on compare cet endroit de son Livre sur la Nature des Dieux, avec celui dont j'ai fait mention ci-dessus, qui est d'une grande clarté. Anaximenes, dit-il , prétend que l'air est Dien , qu'il est produit , qu'il est immense & infini , qu'il est toujours en mouvement. Comment est-ce qu'Anaximenès auroit pû dire tant de choses, qui se détruisent visiblement les unes & les. autres? Si l'air est infini, s'il est la cause de tous les êtres, la source d'où ils découlent, par qui a-t-il pû être engendré? s'il l'a été par un autre principe, il n'est donc plus le premier, l'éternel, le nécessaire ? S'il ne l'a. point été, il n'est donc point produit, il est éternel. D'ailleurs, une chose. immense & infinie ne sauroit être produite; parce que le principe qui doit la produire, ou est fini, ou infini; s'il est. fini , il est impossible qu'elle infinie , émane d'une cause infinie. C'est bien-là le lieu d'appliquer l'axiôme Nemo dat quod uon habet; & si le principe est. infini .

CRITIQUE. S. IV. 237 infinit, il ne peut produire un fecond infini. Il est absurde & infense de supposer le contraire, la multiplicité de deux infinis matériels étant de toutes les suppositions la plus contraire au bon sens.

Toutes les explications par lesquelles Mr. l'Abbe d'Olivet prétend terminer l'opposition, où Cicéron se trouve avec lui - même, & éclaircir l'obscurité qui régne dans tout ce passage du Livre de la Nature des Dieux, ne sont que des imaginations & des conjectures sans sondement, étalées à pure perte. Voions d'abord ce qu'il dit pour justifier Cicéron; & pour n'oublier aucune de ses raisons, rapportons-les sans les abréger (\*)? Comment Anaximenes a-t-il pû dire que l'air étant Dien , ne laisse pas d'être produit ? A peu près dans le même sens qu'Anaximandre. le disoit des astres; & parce qu'il vouloit que l'air fut la première émanation de la substance éternelle. Le m'explique.

Tous.

<sup>(\*)</sup> D'OLIVET, Remarques fur la Théologie des Philosoph. Grecs, &c. pag. 68.

Tous les Anciens croioient l'éternité de la Matière. Mais la plupart ne la considéroient avant la formation du Monde, que comme une masse informe & sans ordre, rudis indigestaque moles. Ceft ce qu'ils appelloient Chaos. Les uns hii croioient un mouvement naturel & spontané; par lequel, à force de se monvoir , elle attrapa ensin un arrangement , qui peu à peu devint ce que nous voions. D'autres, ne lui croiant point cette faculté motrice, lui associoient une Intelligence, qui lui imprima du mouvement, & la mit en ordre. Voilà, si je ne me trompe, les deux principales sources, d'où la Physique des Anciens découloit, sans qu'il soit nécessaire ici de remarquer en combien de ruisseaux elles furent partagées.

Anaximene donc, raisonnant sur le second étau de la Maiiere, quand elle
passa du Choos à une forme réglée, crut
que d'abord elle devint air; que par consequent l'air, qui comprenoit alors tout
ce qu'il y, avoit de Matière étoit insini;
or que l'air modisse produsse la terre,
l'eau, or le seu, d'où se sormérent tous
les êtres particuliers. Telle sut, si sos
ainsi

CRITIQUE. S. IV. 239 ainst dire, la généalogie de son bypothese. Par où l'on voit comment il a pû dire que l'air étoit produit, & espendant le croire infini, & l'appeller Dieu, présérablement aux trois autres Elémens, qu'il croioit limités & sins, l'air étant la résolution totale, & immédiate de la substance improduite, au lieu que les trois autres Elémens n'étoient que des modiscations de l'air. Je sonde cette explication sur un passage des Questions Acadé-

mianes. Je conviens d'abord, avec Mr. l'Abbé d'Olivet, qué tous les Anciens ont cru l'éternité de la Matière, que les uns pensoient qu'elle avoit un mouvement naturel & spontane, par lequel, à force de se mouvoir, elle étoit parvenue peu à peu dans l'état où nous la voions, & que les autres, ne croiant point qu'elle eût dans elle-même cette force motrice, lui associoient une Intelligence, qui lui avoit imprimé le mouvement & l'avoit mise dans l'ordre où elle est. Mais je nie, & nie avec raison qu'Anaminès pensat que l'air avoit été produit par une autre matière, ni qu'il crût rien qui eût auEXAMEN

cun rapport avec la masse informe & indigeste, qui lors du dévelopement du Chaos forma les quatre Elémens. Dans quel Livre, dans quel Auteur ancien ou moderne, Mr. l'Abbé d'Olivet a-t-il rien lû d'approchant ? Il lui plaît de faire gratuitement & fans la moindre preuve une pareille supposition. Tous les Auteurs difent en termes exprès qu'il n'admit d'autre premier principe que l'air, qu'il supposoit infini & la cause de tous les êtres. Or, s'il avoit cru que cet air avoit été fait d'une manière antérieure, c'auroit été cette matière qui eût dû être confidérée comme le véritable & premier principe. Le bon sens fait voir qu'Anaximenes regardoit l'àir, comme Epicure & Démocrite les atômes ; c'est-à-dire , comme des particules extrêmement déliées & fluides, qui, s'étant accrochées ensemble, avoient formé toutes les autres choses, mais qui ne devoient leur origine qu'à elles - mêmes, qui avoient été de tout. tems. Toutes les explications de Mr. l'Abbé d'Olivet deviennent donc inutiles, & il est toujours impossible de comprendre comment Anaximenès a CRITIQUE. S. IV. 24T pu dire que l'air étoit le premier principe de tous les êtres, qu'il étoit Dieu

& cependant produit.

Le passage des Questions Académiques, par lequel Mr. l'Abbé d'Olivet prétend éclaireir celui du Livre de la Nature des Dieux, ne fait au contraire que le rendre plus inintelligible; car Cicéron, parlant fort clairement dans le premier, dit simplement qu'. Anaximenès disciple d'Anaximandre établit l'air pour le principe de tous les êtres, & que c'étoit lui qui avoit formé l'ean, la terre, & le feu. Il n'est non plus question dans tout cela de Pair qui se forma d'une première Matière lors du développement du Chaos, & de toutes les autres suppositions gratuites de Mr. l'Abbé d'Olivet, qu'à Rome de canoniser St. Pâris, & à Amsterdam de reconnoître le Pape. Comment donc veut-on s'en servir pour prouver que Cicéron ne s'est point trompé, ou que les Copistes n'ont point tronqué ces Ouvrages, Iorfqu'ils lui ont fait dire qu'Anaximenes a établi pour principes de tous les êtres un principe qui avoit été produit, & que ce principe étoit Dieu? Mr. Bayle a Tome II.

parfaitement compris que ce passage étoit insoutenable, & il l'a résuté par un autre de St. Augustin qui éclaircit parfaitement le lystême d'Anaximenès. » Il y a eu, dit - il (\*), de grands Phi-» losophes qui ont supposé la généra-» tion des Dieux, & qui leur ont » donné pour cause un Etre qui n'é-» toit point Dieu. Anaximenes omnes Di rerum causas infinito aeri dedit, nec Deos negavit aut tacuit : non tamen ab » ipsis aërem factum, sed ipsos ex aëre so ortes credidit. Par ces paroles de » St. Augustin on peut mieux enten-» dre le dogme d'Anaximenès, que » par celles - ci de Cicéron. Anaxime-» nes aëra Deum statuit, eumque gigni, » effeque immensum & infinitum , & semper win motu. Il n'y a nulle apparence » queCicéron ait bien rapporté le senti-» ment de ce Philosophe; car puisqu'A-» naximenès donnoit à l'air la nature de » principe de toutes choses, l'immen-» lité & l'infinité, il faut croire qu'il

ه آو

<sup>(\*)</sup> BAYLE, Dictionnaire Histor. & Critiq. Art. Jupiter. Remarq. 9.

CRITIQUE. S. IV. 243 » le supposoit éternel & improduit, & » que s'il l'appelloit Dieu fous cette » notion, il ne croioit point la géné-» ration de Dieu à cet égard-là. Lors » donc qu'il disoit que l'air infini » avoit été la cause de tous les êtres. » & que les Dieux-mêmes en avoient » été produits, il ne lui attribuoit » point le nom & la nature de Dieu. » au même fens qu'il l'attribuoit aux » Dieux qui devoient à l'air leur ori-» gine & leur existence. » peut-être sa pensée. Il vouloit bien, » pour éviter toute dispute de mots. » appeller Dieu l'air immense & infi-» ni, qu'il regardoit comme le prin-» cipe de toutes choses; mais il ne » prétendoit pas que Saturne, Rhea, » Jupiter, Junon, Neptune, Miner-» ve, & les autres Dieux que l'on » adoroit dans le Paganisme, fussent » cet air - là, ou l'eussent produit. Il » prétendoit au contraire que cet air » étoit leur principe, non moins que » celui des autres êtres qui composent » l'Univers. Il donnoit à ce principe » un mouvement perpétuel, & de-là » l'on peut conclure qu'il le prenoit » pour

so pour une caule immanente, qui proso duifoit en elle-même une infinité
so d'effets fans fin & fans cesse, & il
comptoit entre ces essets, non-seulement les Astres & les météores, les
plantes, les pierres & les métaux;
mais aussi les Dieux & les hommes.
Un tel dogme étoit au sond le Spinoissime; car suivant cela, le Dieux
ou l'Etre Eternel & nécessaire d'Anaximenès, étoit la substance unique
so dont le ciel & la terre, les animaux,
so &c. n'étoient que des modifications. «

Qui croiroit que la façon favante & ingénieuse dont Mr. Bayle, appuié de l'autorité de St. Augustin, développe le système d'Anaximenès, cut ému la bile de Mr. l'Abbé d'Olivet? Cependant rien n'est plus véritable; & comme il suit la maxime qu'il a établie, qu'unCommentateur doit être toujours prêt à rompre une Lance en saveur de son Original, il prend le sien pour second dans le combat. J'oppose, dit-il (\*),

<sup>(\*)</sup> D'OLIVET, Remarq. sur la Théologie des Philosop. Grecs, &c. pag. 67.

CRITIQUE. S. IV. 245
Pautorité de Cicéron à celle d'un Savant,
contre qui je dois ici me fentir un zele
de Tradscieur. Car il ose avancer qu'il
n'y a nulle apparence que Cicéron ait
bien rapporté le sentiment d'Anaximenès; & cela sur des paroles de St. Augussin, tirées de la Cité de Dieu.

Je lui réponds, sans examiner le sond de sa pensee, qu'en pareille matière l'autorité de St. Augustin pent - être n'est pas suffisante pour accuser Cicéron de s'être trompé.

. Il n'est pas étonnant que Mr. l'Abbé d'Olivet trouve étrange que dans un cas où il s'agit de décider de la Théologie des Grecs, on oppose St. Augustin à Cicéron, puisqu'il a d'abord établi qu'on ne devoit examiner l'opinion des anciens Philosophes que par ce qu'en rapportoit Ciceron: Comme je crois avoir prouvé que les Peres de l'Eglise qui ont écrit contre ces mêmes Philosophes, doivent être soigneusement consultés, je me contenterai de joindre ici à l'autorité de St. Augustin celle de Lactance, dont Mr. Bayle n'a fait aucun usage, soit par oubli, soit qu'il crût n'en avoir X 3

pas besoin. Cléanthes, dit - il (\*), & Anaximenes ont écrit que l'air étoit le Dieu suprême ; leur opinion ressemble parfaitement à celle de Virgile, lorsqu'il parle en ces termes : L'air , le pere puissant de tous les êtres, descend en pluie féconde dans le sein de la terre son épouse, & se mélant dans tous les corps , les nourrit & les vivifie. Voilà qui s'accorde parfaitement avec ce que fuppose Mr. Bayle. Anaximenès appelloit l'air le Dieu suprême, l'Etre souverain, l'Auteur de toutes les différentes substances : Æthera dicebat effe sum- -Ainsi lorsqu'il disoit, тит Деит. comme le remarque le savant Critique,

(\*) Cleanthes & Anaximenes athera dicunt effe fummum Deum. Opinioni Poeta noster adsensit:

Tum pater omnipotens fecundis imbribus ather.

Conjugis in gramium lata descendit;

Magnus alis magno permistus corpore fetus.

LACTANT. FIRMIAN. Lib. I. de falsa Religione, Cap. VI. pag. 19. Edit. Lipsia. 1698. CRITIQUE. S. IV. 247 que l'air infini avoit été la cause de tous les êtres, & que les Dieux mêmes en avoient été produits, il entendoit les Dieux subalternes, comme Jupiter, Junon, & les autres Divinités du Paganisme, & non point l'Etre nécesfaire, le principe éternel, l'air ensin, auquel il donnoit le nom de Dieu su-

prême, summus Deus.

Comparons actuellement le passage de St. Augustin avec celui de Lactance, & nous verrons d'un coup d'œil le rapport qu'ils ont l'un avec l'autre. Anaximenes établissoit un air infini, qu'il vouloit être la cause de tous les êtres : il ne nioit pas qu'il y ent des Dieux, mais il les croioit engendrés de l'air ; c'est-à-dire, selon Lactance, du Dien suprême. Je ne vois rien d'aussi clair que ce que dit St. Augustin, rien de plus obscur, de plus inintelligible & de plus absurde que le passage de Cicéron; & cependant Mr. l'Abbé d'Olivet, croiant devoir se sentir un zèle de Traducteur, répond à Mr. Bayle, sans examiner sa pensée, qu'en pareille matière l'autorité de St. Augustin n'est pas suffisante pour accuser Cicéron de X 4 s'être

s'être trompé. Il faut en vérité que le zele de Traducteur soit bien violent; car il s'étend même jusqu'à ne pas vouloir examiner si les Copistes de son Original ne se sont pas équivoqués. Peut-être Cicéron ne s'est point trompé; mais on lui a prêté quelque expression; on a sauté quelques mots qui rendent ce qu'il dit ridicule. Hé! pourquoi cela n'a-t-il pû arriver, puisque quatre ou cinq lignes avant ce palfage, il s'y trouve des erreurs grossières des Copistes ? J'ai déjà remarqué. que Mr. le Président Bouhier s'en est plaint, ainsi que les autres Interprêtes: mais voici quelque chose de plus, c'est que ce même Magistrat, qui fait tant d'honneur à sa Patrie & aux Belles-Lettres, a encore prouvé démonstrativement que ce qui suivoit immédiatement après le passage que Mr. Bayle a voulu rétablir par un autre de St. Augustin, étoit tronqué & falsisié. Tout le passage, dit l'illustre Magistrat, en l'état qu'il est, n'est pas intel-ligible. Ensuite il le rétablit dans l'état où il doit être; & par l'autorité

CRITIQUE. \$. IN. 249
de qui? Par celle de St. Augustin (\*).
Ce favant Pere, dit il, non-feulement
a rapporté le Texte de Cicéron, tel qu'il
doit être; mais il a pris la peine d'expliquer une matière très-obseure, & que
fans lui il n'ent pas été aise d'entendre. On peut voir son Commentaire.
Il est surprenant que ni le Pere Lescalopier qui l'a cité le premier, n'i Mr.
Davies, n'en aient pas fait usage pour
rétablir ce passage de Cicéron dans son ancienne pureté.

D'où vient est - ce que Mr. l'Abbé d'Olivet ne se sent point un zèle de Tradudeur contre Mr. le l'résident Bouhier? Pour quoi ne lui répond-t-il pas qu'en pareille matière l'autorité de St. Augustin n'est pas suffisante pour accuser Cicéron de s'être trompé? Peut-être est-que ce grand homme a bien voulu saire imprimet dans la Traduction, que sui Mr. l'Abbé d'Olivet a donnée

<sup>(\*)</sup> Note 1. fur le XI. Chap. du 1. Liv. des Entretiens fur la Nature des Dieux, Tom. I. pag. 358.

EXAMEN née au Public, des trois Livres de la Nature des Dieux. Si c'est-là le motif de son silence, je l'approuve, & jamais on n'a été mieux récompensé d'avoir supprimé une mauvaise Critique. Les savantes Notes de l'il-Iustre Président ne laissent pas que de donner un nouveau lustre à l'Ouvrage qu'elles accompagnent. Au reste, par l'éloge que je donne aux Remarques, je ne prétends point diminuer en rien le prix de la Traduction; & je déclare ici une fois pour toutes que je fais une grande difference entre Mr. l'Abbé d'Olivet, le plus éloquent & le plus fidèle des Traducteurs, & Mr. l'Abbé d'Olivet Critique injurieux de Mr. Bayle, dont il n'a jamais eu le moindre sujet de se plaindre.

> 35.35 35.35 35.35.35

### 5. V.

# SUR LE SYSTÉME D'ANAXAGORAS.

JE ne m'arrêterai pas long-tems sur déjà parlé asse d'Anaxagoras; j'en ai déjà parlé asse des les Sections de Thalès & d'Anaximenès, où j'ai souvent eu sieu de remarquer qu'il est le premier qui ait reconnu combien il étoit absurde de supposer que la Matière se sur de la Matière se sur de la matière se sur de la matière de sur de la matière d'une Intelligence, dans l'ordre où nous la voions aujourd'hui. L'Ouvrage qu'il avoit composé sur la formation de l'Univers, commençoit par ces mots (\*): Toutes choses étoient consondus.

<sup>(\*)</sup> Καὶ πρῶτας τη δλη κοῦ ἐπότεπου , ἀςξάμωνε ῶτα τοῦ συγγράμμετε; , ὅ ἐτο ιδίως και μυγαλυρορίως ἐμουμαίνο. Πάττα χρόματα το ἔμοι, ἐπα κοῦς ἱλθὸι ἀυτὰ διακομικε, πάρ ὅ καὶ νοῦ ἐπακλόθο, καὶ σκει περὶ ἀυτοῦ Τίμου ὁ τοῦ Σὰλλως ἄτα. Primus hις materia, quam Hylc appellant, mentem adjecit, in principio opeκές.

#### EXAMEN

dues les unes avec les autres; un Esprit fit cesser leur consuson. C'est Diogène Laërce qui nous a conservé les propres paroles d'Anaxagoras. Aristote, Cicéron, Plutarque nous apprennent également que ce Philosophe, s'élevant de beaucoup au-dessus des vau qui Pavoient précédé, sit intervenir un Esprit lors du développement du Chaos. Il est inutile de répéter ici que jamais aucun Philosophe ancien n'a connu la création de la Matière; ainsi PIntelligence d'Anaxagoras mit simplement en ordre celle qui avoit été coéternelle avec elle.

Mr. l'Abbé d'Olivet femble croire, que puifqu'Anaxagoras a admis un Efprit dans la formation de l'Univers, il a connu la fpirimalié, & n'a point admis un Dieu corporel, ainfi qu'ont fait prefque tous les autres Philosophes.

ris sui sur sur sur sur principales.
Pluris sui suavi ac magnifica oratione sic scribens: Omnia simul erant, deinde accessit

mens, eaque composuit, quamobrem o mens sive animus dicitur. Simon hoc ipsum de Anaxagora fatetur, in Sillis. D10GEN, LAERT, Lib. II. Segm. 60.

L AERT. Lib. 11. 3egm. 60.

CRITIQUE. S. IV. Plusieurs endroits de l'Ouvrage (\*) de Mr. l'Abbé d'Olivet marquent qu'il est persuadé que la spiritualité a été connue de certains Anciens, telle qu'elle l'est aujourd'hui par nos Métaphysiciens, en quoi il se trompe etrangement; car par le mot d'Esprit, les Philosophes & les Romains ont également entendu une Matière subtile, ignée, extrêmement déliée, qui étoit intelligente à la vérité, mais qui avoit une étendue réelle & des parties différentes. Ainsi, Iorsque Mr. l'Abbé d'Olivet dit, en parlant d'Anaxagoras (†), déjà les notions se débrouillent.... on a l'idée de la spiritualité, en reconnoît un esprit infini, dont la puif-

(†) Là même, pag. 72.

<sup>(\*)</sup> D'autres comprirent que l'intelligence ne pouvoit être matérielle & qu'il failoit abfolument la diffinguer de tout ce qui étoit corps.... Sentiment.... qui renferme l'idée de la fpiritualité... Cicéron convient ailleurs qu'on peut fe former l'idée d'un être purement spirituel, mais qu'on ne sauroit même se représente Dieu autrement. Théologie des Philosophe Greer, pag. 133.

EXAMEN

puissance agit sur le corps , dont la sagesse leur donne un ordre convenable, il le trompe considérablement. Il ne donne pas une moindre erreur, lorsqu'il assure que le Timée de Platon, où les sentimens de Pythagore sont expliqués, contient l'idée d'une substance toute spirituelle. Platon, ainsi que Pythagore, n'ont jamais eu aucune notion d'une substance toute spirituelle; ils ont admis une Intelligence éternelle (infinie fi l'on veut, cependant compo-

fée d'une Matiére subtile.

Puisque Mr. l'Abbé d'Olivet avoit entrepris d'éclaircir la Théologie des Philosophes Grecs, par rapport aux idées qu'ils ont eues de la Divinité, il eût bien dû prouver ce qu'il avançoit avec tant de confiance. Ignoroit-il que son sentiment est rejetté par tous ceux qui connoissent les opinions des Anciens? & comment veut-il que l'on croïe sur sa simple autorité que les Philosophes Grecs avoient une idée d'une substance toute spirituelle, lorsqu'il est plus clair que le jour que tous les premiers Peres de l'Eglise ont sait Dieu corporel, que leur doctrine a été CRITIQUE. §. V. 255' perpétuée chez les Grecs jusques dans ces derniers siècles, & qu'elle n'a été quittée par les Romains que vers le tems de St. Augustin; encore ce Saint a-t-il dit bien souvent à ce sujet des choses très-consules, & qui se détrui-

fent les unes & les autres?

Je ferai ici, autant qu'il me sera posfible, ce qu'auroit du faire Mr. l'Abbé d'Olivet, j'examinerai quelle est cette spiritualité qu'il dit avoir été connue des Anciens, & je prouverai, à ce que j'espére, démonstrativement. 1. Que amais les Philosophes Grecs n'ont eu l'idée de ce que nous appellons aujourd'hui une substance toute spirituelle. 2. Que tous les Peres de l'Eglise, jusqu'au Concile de Nicée, & même plusieurs années après, ont eu des notions trèséloignées de celles que nous avons aujourd'hui de la spiritualité. 3. Que l'opinion qui donne à Dieu une étendue, n'a été totalement condamnée que par les Cartéfiens, & qu'elle est encore aujourd'hui suivie dans l'Eglise Grecque, où elle passe pour la doctrine constante des premiers Peres de cette Eglise.

CRITIQUE. §. VI. 259
dans Lucrèce (\* ). pour celui d'Ame.
Celui d'Intelligence elt emploié au même ufage: Virgile (†) s'en fert pour fignifier l'ame du Monde, ou la Matière fubtile & intelligente, qui, répandue dans toutes ses parties, le gouverne & le vivisse; ce système étoit en partie celui des anciens Pythagoriciens. Les Stoïciens, qui n'étoient proprement que des Cyniques réformés, l'avoient persedionné; ils donnoient le nom de Dieu à cette ame, ils

(\*) Pascit amore avidos inhians in teDea visus;

Eque tuo pendet resupini spiritus ore. Lucret. Lib. I. vers. 38.

Nunc animum atque animum dico conjuncta teneri

Inter se, atque unam naturam conficere ex se. Id. Lib. III.vers. 137. Práterea gigni pariter cum corpore, O una

Crescere sentimus y pariter senescere mentem. Id. Lib. III. vers. 445. (†) Spiritus intus alit, totamque infusa

Mens agitat molem, & magno se corpore miscet.

Tome II. VIRG. Æn. Lib. VI. p. 735.

258 la regardoient comme intelligente; l'appelloient Esprit intellectuel. Cependant avoient-ils une idée d'une substance toute spirituelle? Pas davantage que Spinosa, ou du moins guères plus. Mr. l'Abbé d'Olivet permettra que j'autorise ici ce que je dis du sentiment d'un savant Jésuite, qu'on peut regarder justement comme un des plus habiles hommes de l'Europe, & qui a le mieux connu la Philosophie des Anciens. Ils croioient avoir beaucoup fait (\*), dit-il en parlant d'eux, d'avoir choisi le corps le plus subtil (le feu) pour en composer l'Intelligence ou l'Esprit du Monde, comme on le peut voir dans Plu-tarque : il faut entendre leur langage ; car dans le notre, ce qui est Esprit, n'est pas corps ; & dans le leur , au contraire , on prouvoit qu'une chose étoit corps, parce qu'elle étoit Esprit.... Je suis obligé de faire cette observation, sans laquelle cenx qui liroient avec des yeux modernes cette de-

<sup>(\*)</sup> Plan Théologique du Pythagorisme, &c. par le l'ere Moureues, &c. Tom. I.pag. 27.

CRITIQUE. S. VI.

définition du Dieu des Stoiciens dans Plutarque: Dieu est un Esprit intellectuel & igné, qui, n'aiant point de forme, peut se changer en telle chose qu'il veut, & ressembler à tous les Etres, croicient que ces termes d'Esprit intellectuel déterminent la signification du terme suivant à un

feu purement métaphorique.

Ceux qui voudroient ne pas s'en tenir à l'opinion d'un Savant moderne, ne resuseront peut-être pas de se soumettre à l'autorité d'un ancien Auteur, qui devoit bien connoître le sentiment des Philosophes, puisqu'il a fait un excellent Traité de leur opinion, qui, quoiqu'extrêmement précis, ne laisse pas d'être fort clair. C'est Plutarque dont je veux parler. Il dit en termes exprès, que l'Esprit (\*) n'est qu'une Matière subtile, & il parle comme difant une chose connue & avoiiée de tous les Philosophes. Notre ame, dit-il, qui est air , nous tient en vie ; austi l'Esprit

<sup>(\*)</sup> PLUTARQUE, des Opinions des Philosophes. Liv. I. Chap. 3. de la Tradustion d'Amiot. Y 2

l'Efprit & l'air contient en être tout ce Monde ; car Esprit & l'air sont denx noms qui signifient la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse rien demander de plus fort & de plus clair en mêmetems. Dira-t-on que Plutarque ne connoissoit point la valeur des termes Grecs, & que les Modernes qui vivent aujourd'hui, en ont une plus grande connoissance que lui ? On peut bien avancer une pareille absurdité, mais trouvera-t-elle quelque croïance; je ne dis pas auprès des Savans, mais même auprès des gens qui n'ont qu'une légére teinture des Belles-Lettres & de la Philofophie.

Platon a été de tous les Philosophes anciens celui qui paroît le plus avoir eu l'idée de la véritable fpiritualité. Iorsqu'on examine avec un peu d'attention la suite & l'enchaînement de son opinion, on voit clairement que par le terme d'Esprit, il n'entendoit qu'une matière ignée, subtile & intelligente. Sans cela, comment eût-il pû dire (\*) que Dieu

<sup>(\*)</sup> Voyezla Philosophie du Bon-Sens, Reflexion III. §. VIII.

CRITIQUE. S. VI. 268 Dieu avoit poussé hors de son sein une matière dont il avoit formé l'Univers? Este-ce que dans le sein d'un esprit on peut placer de la matière? Y a-t-il de l'étendue dans une substance souse spirituelle? Platon avoit emprunté cette idée de Timée de Locre (\*), qui dit, que

(\*) Andequeres ar agistor yerraua mueir, routes έπαία θεος γετρατός, ου ποκα φθαρισόμετος υπ' άλλο airia , esa ra auros ourriraquisa dia , el roxa Distriction Statues. and ou yae rayaba igu se uas êni odocar yerrauaros zahliga. Stautru aca, ruios de 🖏 , बैक्विवराज स्वां बेर्क्सिक्टिज स्वां स्वार्वहाजः स्ट्विंगाइन्ड D'eqi yerrarar inel und ra neariça airia eyerere, άφος ῶντος δικ είς χεις όκιιατα παςα δείγματα, άλλ ες Taribiar zai is Tar roatar oi erar. Quum igitur Deus vellet pulcherrimum foetum producere, hunc effecit Deum genitum, nunquam corrumpendum ah alia caufa , praterquam à Deo qui ipsum composuit, si quando voluerit ipfum dissolvere. At non est boni genitoris, ad sui foetus, & pulcherrimi quidem illius, permiciem impelli. Permanet igitur Mundus constanter talis qualis est creatus d Deo , ab omni corruptione liber & interitu, beatus, optimus rerum omnium genitarum: quandoquidemaboptima causa extitit, proponente sibi non exemplaria quadam manuum opificio edita, sed illam ideam intelligibilemque

EXAMEN

que Dieu voulant tirer bors de son sein un fils très-beau, produisit le Monde qui fira éternel, parce qui'il n'est pas d'un: bon pere de donner la mort à son ensant. Il est bon de remarquer ici que Platon, ainsi que Timée de Locre, son guide & son modèle, ainsi également admis la coéternité de la Matière (\*) avec Dieu, il failoit que de tout tems la Matière est subsisté dans la substance sprinuet-le & y eut été enveloppée. N'est-ce pas-là donner l'idée d'une Matière subsisté donner l'idée d'une Matière subsisté d'un principe délié, qui conserve dans lui le germe matériel de l'Univers?

On doit conclure de certains endroits du Livre de Timée de Locre, que la Matière (†) avoit une force motrice.

par

que essentiam. Tim El Locki de Anima Mundi, pag. 146 in Opuscul. Græc. &c.

(\*) 'Augon' de ad' avra, sai a y suarco, l'especial de l'e

CRITIQUE. §. VI. 263 par fon essence, qu'elle se mouvoit & prenoit différentes formes avant que Dieu lui eût donné celle qu'elle a. Ce surent ces sormes vagues & indéterminées qui firent naître à Dieu l'idée de lui en donner une belle & déterminée. Voilà quelle a été cette idée, à laquelle Platon dans les suites a donné le nom de Verbe, d'Entendement, ou de Raifon. Dans ses discours consus & obscure

nai ina , nai i beis Samongyès Tã Bentieres. enti De to neusbireger napper eri to marien , nat to Terapuiros med to aranto, ayabos os d beds, हिया रह रवेर देशका विद्युष्णदीका रवेर विदेश प्रको केश्रेक्षणmerar , marreios mer , arantos de , ideir is ragir αυτάι άγει , και έξ άορισθαι μεταβολάι , ές ωρισμέ-ימו צמדמסלביהו יו לעוצים דמו לומצפורנו דבו סעμάτων γίγιωντο , και μι κατ' αυτόματον τροκάς. Sixuro. Antequam igitur Coelum extaret, ratione erant Forma & Materia, & quidem Deus ille erat melioris opifex. Quandoquidem igitur antiquius juniore prastantius est. d'id quod ordinatum est inordinato. Deus quum nimirum bonus fit , & videret Materiam recipere formam , & alterari varie quidem, sed tamen inordinate:vidit quoque opus effe ut eam ipfe in ordinem reduceret . O ex indefinitis mutationibus ad certam definitamque constituerer. ld. ibid. pag. 543.

264 E X A M E N curs, il en fit un second Dieu, qui étoit émané du premier; il déffia auffi le Monde. Ainsi au Dieu suprème; c'essadire, à la Matière ignée & intelligente, qui de tout tems avoit conservé dans son sein le germe matériel de l'Univers, il associate deux Divinîtés subalternes qui avoient été réellement produites, mais qui cependant étoient de la même nature que le Dieu suprème; l'une étant une émanation de son intelligence, & l'autre étant sortie & aiant été poussée hors de son sein sein suprème.

Les premiers Chrétiens, voulant emploier tout ce qui pouvoit leur servir pour détruire le Paganisme, crurent pouvoir retirer un grand avantage du syllême de Platon; ils s'efforcérent de trouver la Trinité dans les trois Dieux de ce Philosophe, ils donnérent la torture à tous ses Ecrits, pour les ajuster aux saintes vérités de notre Religion. C'est - là en partie la caufe des contradictions manifestes qu'on trouve dans les Ouvrages des premiers Peres Platoniciens; les uns înterprétant un passage du Timée, ou de quelque autre Ouvrage de Platon d'une

CRITIQUE. S. VI. d'une manière; les autres au contraire l'expliquant tout différemment. Un zèle aussi aveugle produisit des maux infinis, & Tertullien (\*) se plaint que tous les hérétiques puisoient leurs erreurs dans les Livres de Platon. Il avoit bien raison, & ce Philosophe a autant nui au véritable Christianisme dans les premiers siécles, qu'Aristote dans ces derniers, le précepteur d'Alexandre aiant en pendant plus de trois cens ans voix pondérative (†) dans tous les Conciles.

Je remarquerai ici, en passant, une chose assez singulière, à laquelle sans doute Mr. l'Abbé d'Olivet ne s'attendoit point, lorsqu'il publia pour la première fois ses Remarques sur la Théologie

(\*) Doleo bona fide Platonem omnium Hareticorum condimentorium factum. TER-TUL. de Anima, Cap. 23.

(†) In che haveva una gran parte Aristosele coll'haver distincto effattamente tutti generi di cause, a cui se egli non se fosse adoperato, noi mancaremo di molti articoli di fede. FRA-PAOLO, del Concilio Tridentino. Hift. Lib. II. pag. 234. Tome II. Z

gie des Grecs. Il nous apprend qu'étant effraré des difficultés qu'il y avoit à débrouiller le système confus de Platon, il pria Mr. l'Abbé Fraguier (\*) de vouloir bien se charger de ce soin, qui se rendit à sa priére & lui communiqua un précis des opinions de Platon. Malheureusement Mr. l'Abbé d'Olivet l'aiant fait imprimer dans son Ouvrage, apparemment fans le montrer à son ami le Pere Hardoüin, ce Jésuite en sit une critique, qui a été imprimée dans ses Œuvres diverses, dans laquelle il prétend prouver que Platon a été un Athée; que tout ce qu'il a dit pourroit l'être par un Spinosiste, & que Mr. l'Abbé Fraguier n'a rien compris au véritable sentiment de ce Philosophe Grec. Voilà un conflict de jurisdiction, que Mr. l'Abbé d'Olivet terminera quand il le jugera à propos. Quant à moi, qui connois quels font les gens que le Pere Hardouin veut convaincre d'être Athées, je regarde ce qu'il a écrit

D'OLIVET, Théologie des Philofophes Grees, &c. pag. 108.

CRITIQUE. \$. VI. 267 écrit contre Platon comme une marque certaine que ce Philosophe a eu des idées plus sages & moias imparsaites fur la Divinité, que tous les autres Savans qui l'ont précédé.

Je trouve dans Tertullien un nombre de preuves convainquantes que Platon n'a jamais connu la véritable spiritualité: cet ancien Théologien nous apprend comment il saut interpréter le mot d'Esprit dans les Ouvrages de ce Philosophe; je serai ici quesques remarques, qui mettront hors de doute

la question dont il s'agit.

Tertullien, de tmême que les autres Peres de l'Eglise de son tems, appelloit Dieu un Esprii immatériel, intellétuel, & cependant ils le faisoient corporel, ainsi que nous le verrons bientôt. Ils devoient donc connoître dans quelle signification le mot de spirituel devoit se prendre, & savoir qu'il ne désignoit point une substance sans étendue, sans partie, qui n'occupe aucun lieu, ensin telle que nous pensons aujourd'hui qu'est la véritable spiritualité; mais qu'il marquoit une Matière ignée, subsile of intelligente. Cela Z 2 étant

étant incontestable, voions un reproche que Tertullien sait à Platon; il Paccuse d'avoir accordé tant de divinité à l'ame, qu'il l'a rendue égale à Dieu. Il prétend, dit-il (\*), qu'elle est innée, ce qui ne convient qu'à la Divinité, qui feule par sa nature joüit de l'éternité antérieure & posserieure; il veut qu'elle soit immortelle, incorruptible, immatérielle, ainsi qu'il croit que Dieu l'est. Il dit qu'elle est invisible, inestable, unisorme,

(\*)Primo quidem oblivionis capacem animam non credam, quia tantam illi concessit divinitatem, ut Deo adaquetur. Innatam eam facit, quod & folum armare potuiffem ad testimonium plana Divinitatis: adjecit immortalem , incorporalem , incorruptibilem , quia hoc & Deum credidit , invisibilem, ineffigiabilem, uniformem, principalem, rationalem, intellectualem. Quid amplius profcriberet animam, si eam Deum nuncuparet? Nos autem qui nihil Deo appendimus hocipso, animam longe infra Deumexpendimus quod natam eam agnoscimus, ac per hoc dilutioris Divinitatis, exilioris felicitatis ut statum non ut spiritum; & si im-mortalem ut hoc sit Divinitatis, tamen passibilemut hoc sit nativitatis. TERTULLIAN. de Anima. Cap. 24.

CRITIQUE. 5. VI. 269 me, raisonnable, intellectuelle. Que donneroit-il donc de plus à l'ame, s'il l'a croioit Dieu ? Quant à nous, qui n'égalons rien à la Divinité, nous croions que l'ame a un commencement ; & si elle devient immortelle, elle est cependant capable de souffrir. Qui doute que si Tertullien, qui croioit & qui soutenoit hautement que Dien étoit corps (\*), quoiqu'il fut Esprit, tout Esprit étant corps, & aiant une forme & une figure qui lui est propre, qui doute, dis-je, que si Tertullien eût cru que Platon admettoit l'ame comme une substance impassible & sans étendue, enfin spirituelle, ainsi que nous la croions aujourd'hui, il ne se sût expliqué autrement, & qu'il eût reproché à Platon de donner à l'ame & à Dieu une nature différente de celle qu'ils ont réellement? Qui doute qu'il ne se fût récrié sur ce que Dieu lui-même étant un corps, il ofoit dire que l'ame n'en étoit point un?

<sup>(\*)</sup> Quisautem negabit Deum esse corpus, essi Deus spiritus? Spiritus etiam corpus su generis in sua essigie. Terruu, advers. Prax. Cap. 7.

Z 3

#### EXAMEN

nn? Il auroit également condamné Pidée que Platon avoit de la nature de la Divinité & de celle de Pame; mais au contraire il ne s'attache qu'à prouver qu'il a eu tort de vouloir égaler l'essence de l'ame humaine à l'essence de Dieu.

L'autorité d'un ancien Auteur Grec, qu'on ne fauroit dire avoir ignoré la véritable fignification du mot réoburn ; c'est-à-dire, incorporel & qui nous en a donné lui-même l'explication, est encore plus décisive que celle de Tertullien. Origène, car c'est ce favant homme dont je veux parler, explique ce mot par les termes de (\*). Matière subtile & d'air extrêmement le

(\*) At ostendemus in sequentibus animam licet incorporalem statuere videatur; talem tamen respectu crassiorum corporum abeo pradicari revera corpore praditam decerni; quemadmodum vel ex priore capite Librorum de Princip, perspicum est, ubi vocis hujus àroi urre exponens accipi doces pro eo quodnon est simile huic nostro crassiori o visibili corpori, sed quod est naturaliter subille, o velut aura, tenue. Originis in Sacras Scripturas Commentaria, &c. Pet. Daniel Huetus

CRITTQUE. S. IV. 271
ger. Il remarque dans le même endroit que l'expression sebueror, incorporel, ne se trouve en aucun endroit (\*)
dans les Livres Saints. Nous verrons
bien-tôt plus amplement la croiance de
ce Docseur des premiers siècles sur la
spiritualité de Dieu; il suffit maintenant de savoir ce que les plus habiles
Grecs ont dit eux-mêmes du sens dans
lequel il falloit prendre leur mot d'incorporel.

Cette difficulté éclaircie, on voit comment il faut interpréter la pensée de Cicéron, & prendre chez lui le mot ¿où paron dont il se sert, lorsqu'il dit que Platon aiant fait Dieu incorporel, il a parsé d'un sire qui ne peut exister. Ce n'est pas que Cicéron, on Velleius qu'il fait parler, pensassent que Platon avoit voulu admettre une Divinité sans étendue, impassible, absolument incorporelle, ensin sprituelle, ainsi

TIUS, &C. Notis & observationibus illustravit, Tom. I. Quast. IV. de Deo, pag. 19.
(\*) Appellatio aminaro apud nostros Scriptores est innstituta ér incognita. Origen, in Poem. ad Lib. de Prine.

Z 4

#### EXAMEN

ainsi que nous la croions aujourd'hui: mais if trouvoit étrange qu'il n'eût point donné un corps & une forme déterminée à l'Esprit; c'est-à-dire, à l'Intelligence, composée d'une matière subtile. qu'il admettoit pour le Dieu suprême; car toutes les Sectes qui reconnoissoient des Dieux, leur donnoient des corps. Les Stoïciens, qui s'expliquoient de la manière la plus noble sur l'essence fubtile de leur Dieu, l'enfermoient pourtant dans le Monde qui lui servoit de corps ; c'est cette privation d'un corps groffier & matériel qui fait dire à Velleius, que si le Dieu de Platon est incorporel, il doit n'avoir aucun sentiment, & n'être susceptible ni de prudence ni de volupté. Tous les Philosophes anciens, excepté les Platoniciens, ne pensoient point qu'un Esprit hors du corps pût ressentir ni plaisie ni douleur; ainsi il étoit naturel que Velleïus regardât le Dieu de Platon incorporel; c'est-à-dire, uniquement composé de la matière subtile qui faisoit l'essence des Esprits, comme un Dieu incapable de plaisir, de prudence, enfin de sensation. Je ne saurois mieux

CRITIQUE. S. VI. 273 éclaireir ce que je dis, qu'en plaçant ici le passage original de Ciceron; ceux qui ne savent pas le Latin, me pardonneront, s'il leur plaît, d'en mettre pour cette seule & unique fois dans le texte de mon Ouvrage. Jam de (\*) Platonis inconstantia longum est dicere, qui in Timao , patrem hujus Mundi nominari neget posse : in Legum autem Libris, quid sit omnino Deus, anquiri oportere non cenfeat. Quod vero sine corpore ullo Deum vult esse, ut Graci dicunt λεώματος, id quale esse possit, intelligi non potest: careat enim fensu necesse est, careat etiam prudentia, careat voluptate: qua omnia una cum Deorum notione comprehendimus. Idem & in Timao dicit , & in Legibus , & Mundum Deum effe , & cœlum , & astra , & terram , & animos , & eos, quos Majorum institutis accepimus : qua & per se sunt falfa perspicue, & inter fefe vehementer repugantia.

<sup>(\*)</sup> Cicer. De Natura Deorum, Lib. I. Cap. XII.

## S. VII.

LES PREMIERS PERES DE L'EGLISE N'ONT POINT CONNU LA PARFAITE SPIRITUALITE.

D Uisque je me suis engagé de montrer que les premiers Peres de l'Eglise n'ont pas eu des idées plus parsaites de la spiritualité de Dieu, que les Platoniciens, & qu'ils l'ont regardé comme étant composé d'une matière fubtile, d'un feu leger, d'une lumière éclatante, je vais tâcher de m'acquitter de ma parole. Nous avons vû l'explieation qu'Origène a donnée de acqueror qui est l'incorporel des Grecs, cela suffiroit pour prouver l'idée qu'il avoit des substances spirituelles; j'examinerai cependant d'une manière un peu plus étendue quel étoit son sentiment sur Pellence des substances spirituelles. Il nous dit lui-même , que (\*) tout Esprit, *selon* 

<sup>(\*)</sup> Παι πιεύμα, ει απλεύτεςοι επλαμβάτομες,

CRITIQUE. \$. VII. 275 felon la notion propre & simple de ce terme, est un corps. Par cette définition il doit nécessairement avoir cru que Dieu, les Angés, & les ames étoient corporels; aussi l'a-t-il cru demême, & le savor l'article tous les reproches qu'Origène (\*) a reçus à ce sujet. Il tâche de le justifier contre une partie; mais ensin il convient qu'il est certain que cet ancien Dodeur a avoué qu'il ne paroissoit point dans l'Ecriture (†) quelle étoit Pes-

τὸ πιῦμα σῶμα τύγχατο. Origen. in Joan.

T. XIV. pag. 215.

(\*) Deo corpus ab Origene adferiptum fuissenomulla persuadere possume. Primum argumentatio illa, quam è Lib. III. mgi èggàr adducit Hieronimus Epist. LIX. ad Avit. Cap. III. quanimamoroporecarituram demonstrate studet Adamantius, qui a Sancti Deo similes suturi sunt illud Christie Ut quomodo ego & tu unum simus, sic & isti in nobis unum sint. Huer. Origenian. Lib. II. Quass. I. Ar., 1, 292, 183.

(†) Qua cum ita fint, hac tamen scribit Origenes in Proem. Libror, reel aixar; Deus quoque quomodo intelligi debeat, inquitendum est, corporeus, an secundum ali-

quem.

Peffence de la Divinité. Le même Mr. Huet convient encore qu'il a cru que les Anges (\*) & les ames étoient composés d'une matière subtile, qu'il appelloit spirituelle, eu égard à celle qui compose les corps. Il s'ensuit donc nécessairement qu'il a aussi admis une

quem habitum deformatus, an alterius natura quam corpora funt, quod utique in pradicatione nostra manifeste non designatur. Id. ibid. pag. 30.

(\*) In his secum licet pugnare videatur Origenes, facile tamen discordantes loci conciliantur : nam Angelos ita corporeos effe vult,ut fpiritalesnihilominuseffe velit,quod Spiritus nihil sint aliud quam summa exiguitatis corpora, cujusmodi sunt Angelica; afferit quippe loco supra allato materialem substantiam hujus Mundi spiritalis corporis indumentis vel Angelos Dei , vel filios Refurrectionis exornare, ut hominum quoque corpora post Resurrectionem Spiritalia fore declarat Palus I. Cor. 15. 44. Angelos porro, cum propier eximiam corporum subtilitatem spiritales dixerit, incorporeos quoque quodammodo, & zalaxaças dici poffe cenfuit , habita pra fertim corporum nostrorum ratione que craffa funt. Id. Queft. V. de Angel. Art. 5.

CRITIQUE. S. VII. 277
une essence subtile dans la Divinité;
car il dit en termes exprès (\* ), que la
nature des ames est la même que celle
de Dieu. Or, si l'ame humaine est
corporelle, Dieu doit donc l'ètre? Le
favant Mr. Huet a rapporté avec soin
quelques endroits des Ouvrages d'Origène, qui paroissent opposés à ceux
qui le condamnent; mais les termes
dont

(\*) Deus igitur, cui anima similis est, juxta Origenem reapse corporalis est, sed graviorum tantum ratione corporum incorporeus. Hieronymus praterea Cap. III.memorata ad Avitum Epistola, air Origenem ad extremum Libri III. Regi ajxar hac intuliffe: Et erit Deus omnia in omnibus, ut universa natura corporea redigatur in eam substantiam quæ omnibus melior est, in divinam scilicet, qua nulla est melior. Et sub finem ejustem Epistola refert Origenem Lib. IV. nigi aixai conjungere omnes rationabiles naturas, id eft Patrem, & Filium, & Spiritum fanctum, Angelos, Poteftates, Dominationes, caterasque Virtutes, ipsum quoque hominem secundum animædignitatem unius effe substantiæ. Id ipsum exejus dostrina consequi probat Theophilus Alexandrinus I. Pafch. Id. Quaft. I. de Deo, Art. 5.

dont se sert Origène, sont si précis, & la façon dont parle le favant Prélat est fi foible, qu'on connoît aisément que la seule qualité de Commentateur lui met les armes à la main pour défendre fon Original, & qu'il est presque convaincu que St. Jérôme & les autres Critiques ont eu raison de soutenir qu'Origène n'avoit pas été plus éclairé fur la spiritualité de Dieu que sur celle des ames & des Anges.

Tertullien s'est expliqué encore plus clairement qu'Origène sur la corporalité de Dieu, qu'il appelle cependant spirituel dans le sens dont on se servoit de ce mot chez les Anciens. Qui peut nier , dit-il (\*), que Dieu ne soit corps, bien qu'il soit Esprit; tout Esprit est corps ; & a une forme & une figure qui lui est propre. On ne sauroit, si l'on ne veut s'aveugler foi-même, s'empêcher de voir, par la confiance avec laquelle Tertullien parle de son senti-

ment.

<sup>(\*)</sup> L'ai rapporté ce passage de Tertullien au Chapitre précédent, pag. 270.

CRITIQUE. S. VII. 279 ment, qu'il suppose comme incontestable, que ce devoit être celui de toute l'Eglise Latine. Si cela n'avoit point été, fi les autres Docteurs, si les Evêques avoient connu la parfaite spiritualité de Dieu, qui doute qu'ils n'eusfent regardé Tertullien comme un hérétique? Je demande si l'on n'excommunieroit pas aujourd'hui dans toutes les Communions Chrétiennes un homme qui soutiendroit hautement que Dieu est corporel? Je demande encore fi l'on ne regarderoit pas comme un fou , un Auteur qui écriroit avec un grand air de confiance, qui est - ce qui peut nier que Dieu ne soit corps, & qui voudroit prouver cette erreur par la raison reçue de tout le monde, ou plûtôt par l'axiôme approuvé que tout Esprit est corps? Si l'opinion de Tertullien n'étoit pas celle de tous ses Contemporains, il faut dire que ce savant homme étoit un extravagant.

Il n'y a qu'un moien pour montrer que la croiance de Tertullien n'étoit point celle de l'Eglife Latine, c'est le prouver qu'elle a condamné les fentimens de ce Docteur; mais bien loin d'agir d'agir de même, nous avons des témoins, & des témoins irréprochables,
qui nous apprennent qu'elle a fait tout
le contraire. Terulliem, dit St. Augustin (\*), soutint, comme il parois par
ses Ecrits, non-seulement que l'ame étoit
un corps; mais il voulus aussi que Dieu
sut corporel. On ne crois point cependant
que cette opinion ait pû le faire regarder
comme bérétique. Quelque décissif que
soit ce passage, en voici un autre du
même l'ere qui l'est encore plus (†).
Ce n'est pas pour avoir fait Dieu corporel, que Tertullien est devenu hérétique;
mais

(\*) Tertullianus ergo, sicut ejus Scripta sīndicans, dicit immortalem quidens sed eum corpus esse contendit, neque hanc tantum, sed ipsum etiam Deum corporeum esse dicit, licet non essigiatum, nec tamen hinc hareticus creditur sactus. Au gus T. Lib. de Hercs.

(†) Nonergoideo Tertullianus factus hareticus, sed quia transiens ad Cataphrygar quos ante destruxeras, capit etiams fecundas nupitas contra Apostolicam Doctrinam, tamquam supra damnare, & posimodum etiam abipsis divisus, sua conventicula propagavit. Id. ibid.

CRITIQUE. S. VII. 281 mais parce qu'il donna dans l'erreur des Cataphryges, qu'il avoit fort bien réfuiée autrefois. Il soutint , contre la Doctrine Apostolique, que les secondes nôces étoiens des concubinages, & qu'elles devoient être défendues. Peut-on le figurer que si la croiance de l'Eglise Latine sur la nature de la Divinité n'eût pas été la même que celle de Tertullien, on ne l'eût pas déclaré hérétique, lui qu'on mit hors du Corps, & qu'on ôta de la Communion pour avoir soutenu que les secondes noces n'étoient point licites & innocentes? Hé quoi ! seroit-il moins contraire aujourd'hui à la Doctrine Apostolique de prétendre qu'on ne doit point se marier deux sois, que de soutenir que Dieu est corporel, & que tout Esprit est corps? Si l'on avoit cru autrefois ce que nous croions aduellement, par quelle raison n'auroit-on pas sait ce que nous ferions à l'égard d'un homme qui soutiendroit hautement l'opinion de Tertullien? Etoit-on plus réservé dans les premiers siècles qu'on ne l'est dans ces derniers, à déclarer les gens hérétiques ? Point du tout, la seule opinion qui interdisoit les secon-Tome II.

Des nôces, leur faisoit donner ce titre. N'est-il pas donc pius clair que le jour, que si on ne le donnoit point à ceux qui soutenoient que Dieu écoit corporel, parce que tout Esprit étoit corps, ils devoient suivre un sentiment approuvé, & qui n'avoit rien de contraire à la Doctrine Apostolique?

Un bon Moine s'est avisé de vouloir prouver que Tertullien, aiant cruvéritablement l'ame corporelle, avoit cependant reconnu la parfaite spiritualité de Dieu. Il veut (\*) que cet ancien

Doc-

## CRITIQUE. S. VII. 283 Docteur regarde les termes de substance

ra? Liquet igitur per corpus intelligendum effe ipfum substantivum, & quia alterius generis est divina substantia, adeo ut respectu creata substantia , qua mutationibus Substat & accidentibus, recte dixerit Lib. VII. de Trinitate Cap. V. Deum abusive dixi substantiam: sic & apud Austorem Deus spiritusest corpus sui generis,ideft, substantia fui ordinis , tam ab aliis distincta quam super alias sublimata : quocirca non debuit urgeri de nomine Septimius, mens enimfana, (7 in ambiguo nomine inculpata. August. Epist. CLVII. de Orig. Animarum. Ubi cum dixiffet animas Tertullianus effe incorporeas, addit: Neque hoc fomniasse Tertullianum mirandum est, qui etiam ipsum Creatorem Deum non esse corpus opinatur, nec solum corpus, sed & Spiritum. Idem Lib. II. de Anim. & ejus Orig. Cap. V. Atvero Lib. X. de Genes. ad Liet. C. 26. Ad hoc, inquit, nunquam cogeretur, fi aliquid cogitare poffet quod fit , corpus non fit. Satis apre fi modo vis non fiat in verbis : revera enim Septimius per corpus nihil aliud intellexit quam quod reale oft, folidum & fubftantivum, ut si quis nomine offenditur sententiam; tenear & linguam corrigat. TERTULLIANUS redivivus scoliis & observationibus illustratus, &c. Auttore P. GEORGIO AMBIANA-

EXAMEN

& de corps comme synonimes; ainst Jorsqu'on dit; Qui peut nier que Dieu ne soit corps; c'est-à-dire, qui peut nier que Dieu ne soit une substance? Quant aux mots de spirituel & d'incorporel, ils ont chez Tertullien, selon le même Moine, un sens très-opposé. L'incorporel signifie le néant, le vuide, la privation de toute substance; le spirituel, au contraire, désigne une substance qui n'est point matérielle. Ainsi, lorsque Tertullien dit que tout Esprit est corps; c'est-à-dire, que tout Esprit est une substance.

C'est par ces distinctions ridicules que ce Commentateur prétend résutes les reproches que St. Augustin a faits à Tertullien d'avoir cru que Dieu étoit corporel, & justifier les endroits des Ouvrages de ce Docteur, qui portent les marques évidentes de cette erreur. Il est assez fingulier que ce bon Moine se soit figuré que Tertullien ne con-

TE, Minorita Capucino, Parifiis apud suor Professor Theologo, observationis in Librum adversus Praxcam. Cap. Septimium. Tom. 1. pag. 215. col. 2.

CRITIQUE S. VII. connoissoit pas la valeur des termes Latins, & qu'il exprimoit le mot de substance par celui de corps, & celui de néant par celui d'incorporel. Est-ce que tous les Auteurs Grecs & Latins qui avoient précédé ce Docteur, n'avoient pas fixé dans leurs Ecrits la véritable fignification de ces termes? Je croirois assez volontiers que Mr. Huet avoit en vûe ce Moine, lorsqu'il s'est moqué de ceux, qui, en supposant que Tertullien emploioit le mot de corps pour celui de substance, vouloient prouver (\*) qu'il n'avoit point cru Dieu

(\*) Deum corporalem esse absque dubitation decrevit Tertullianu, cum alibitum
advets. Praxeam Cap. VII. Quis enimegabit, inquit; Deum corpus esse; essi Spiritus
esse? Spiritus enim corpus esse; essi Spiritus
esse; esd of invisibilia illa quacunque suns,
habent apud Deum of suum corpus; of suam
formamper qua soli Deo visibilia sun, quanto magis quod ex ipsius substantia missum
est, sine substantia non erit? Qua quamvis
manifessa bubliantia non erit? Qua quamvis
manifessa bubliantia non erit? Sua quamvis
manifessa conantur quidam, per corpus
substantiam intelligi volentes; quasi vero
tum Latini sermonis imperitus suerit o voctum Latini sermonis imperitus suerit o cabus
cabus

## 286 EXAMEN

Dieu corporel. Il est hors de donte, dit-il , que ce Doctenr a donné dans cette erreur ; & quoiqu'il s'explique bien clairement fur cet article , il y a cependam des gens qui ofent entreprendre de le justifier, comme si Tertullien n'avoit pas su affez bien le Latin, & en avoit si fort ignoré les mots, que voulant exprimer une chose qui existe par elle-même, il n'eût pû l'appeller que du nom de corps: La peine étonnante & infructueuse que s'est donnée ce Moine pour justifier Tertullien , me rappelle les foins qu'ont pris certains Platoniciens modernes dans le dessein de prouver que Platon avoit cru la création de la Matière. Le savant Fabricius a dit, en parlant d'eux, qu'ils avoient entrepris de blanchir un More.

St.

eabuloruminop: Tertullianus; su rem per se extantem notare volens, inon alister appellar petuseri quam corpus. Idem de Deo senserum Valentinus; Scleneus & Hermias Gatas, Andius, & ejus assecla Audiani (quo alii subinde Vadianos perperam appellarum) & Reyptis Antropomorphita, de quibus instra disserum. Huts. Origen. Quass. 1. de Deo, Tom. I. pag. 30.

CRITIQUE. \$. VII. - '287 St. Jultin n'a pas eu des idées pluspures de la parfaite spiritualité, qu'Origène & Tertullien; il a dit en termes exprès, que les Anges (\*) étoient corporels; que le crime de ceux qui avoient

(\*) Gods tor tárta náopur modoas, nal. tá.

(\*) Gods tor tárta náopur modoas, nal. tá.

di aufori na garán, nai deja pilagolaint supuinas,

nai buir tútor róum tágas, a nai áutádí árdgol
me quin tor menuncus, fir uir tár árdgomar, nal

tár uit tri úgasir mgonur-álpha nagadertes tribé

tirtráte, promusir migen út tídurai, nai mudas

tintagar, di utroi helípius dai mos nai mgistir.

Amnil gördogumus yiros ántas ébi Amari.

Deus qui Mundum universam fecit, & terrena hominibus & ce!e stia elementa subjecit, que d'ipfa hominum gratia cum condidisse apparet propter frugum proventum, temporum etiam mutationibus exornavit, divinamque hanc legem ordinavit hominum ipforum atque corum que fub coclo funt , providentiam Angelis ad hac dispositis attribuit : Angeli autem ordinationem sive dispositionem eam transgressi, cum mulierum concubitus caufa amoribus victi, tum filios procrearunt eos qui Damones sunt dicti, atque insuper reliquum genus in servitutem suam redegerunt. STI. JUSTIN. Philof. & Mart. Oper. Apolog. I. pag. 34. Edit. Colon. 1680.

avoient peché, étoit de s'être laissé séduire par l'amour des semmes, & de les avoir connues charnellement. Certainement je ne crois pas que personne s'avise de vouloir spiritualiser les Anges de St. Justin, il leur fait faire des preuves trop sortes de leur corporalité. Quant à la nature des Dieux, ce Pere ne l'a pas mieux connue que celle des autres êtres spirituels. Toute substance (\*), dit-il, qui ne peut être sourie-

(\*) Kai καθικό είπιο, παι είπουν τίπο τημε με δυτάμειο κρατίδαι , σύμα ες τώ κρατύτη άντι και τό διο φαμε είπι ΑΧΩΜΑΤΟΝ, έχτη έντι τό και φαμε είπι ΑΧΩΜΑΤΟΝ, έχτη έντι και φιμ τιμιθές εναιξε άλ γραμμι δι διος, έντος καὶ εν τος διήματις έχ διο τό Θεσ τό τοι Υομένες, άλλ πμών το πορί άδο τίπαι αλίδις είδια νυμένες... δισαίτας δε έντιδι τό με κραπίσδαι όπό τους το κραθώσδαι τιμιώτησο δει , διά Πότο καγόμεν άντιτ ΑΣ ΟΜΑΤΟΝ.

Quidquid est substantiale, quod ab aliquo prehendi non poieste, corpus ei est, quod id prehendi s. & Divinit atem dicimus este incorpoream, non quod incorpoream. sed quemadmodum soliti sumus in rebus materialibus, qua apud nos sum, pro si labilioribus Deitatem cohonestare, ita etiam in nominibus sacimus, non quod illus Deus indigeat, sed us

CRITIQUE. S. VII. 289 fe à une autre à cause de sa legéreté, a cependant un corps qui constitue son effecte. Si nous appellons Dieu incorporel, ce n'est pas qu'il le soi; mais c'est parce que nous sommes accoutumés d'approprier certains noms à certaines choses, à défiguer le plus respectiueus mens qu'il nous, est possible, les auribus de la Divinité. . . . ains, parce que s'espece de Dieu ne peut être apperçue & ne nous est point sinsiple, nous l'appellons incorporel. Si par hazard quelqu'un, pour excuser l'erreur de St. Justin, disoit que ce Pere

per eam nostram de ipso mentem declaremus... consimiliter vero quia non prehendi honoriscentius est, ideireo eum vocamus incorporeum Sti. Justini, Philosoph. & Mattyr. Oper. Quarth. Gracanicarum at Christianos de Incorporeo & de Deo, &c.

Lib. pag. 203. & feq.

Si quelqu'un prétendoit que cet Ouvrage n'est point de St. Justin, il lui est permis d'imiter le Pere Hardouin, & de suspectes, s'il veur, tous les autres de ce Pere; mais il en résultera que même les Auteurs qui sont venus long-tems après St. Justin, & qui ont emprunté son nom, n'ont eu aucune véritable idée de la spiritualité.

Tome II.

## EXAMEN

Pere, en soutenant que Dieu n'étoit point incorporel, le saisoit d'une essence encore plus parsaite que l'incorporel, je répondrai que cette essence ne pouvoit jamais être la vraie spiritualité, puisqu'elle excluoit nommément l'incorporalité, & que tout ce qui n'est point incorporel n'a aucune affinité, ni aucun rapport avec la vraie spiritualité.

L'explication la plus favorable qu'on puisse donner au sentiment de St. Justin, c'est que ce Saint aiant de l'incorporalité l'idée qu'en ont eue tous les Anciens; c'est-à-dire, d'une matière extrêmement subtile, en soutenant que Dieu n'étoit point incorporel, il a prétendu que sa nature étoit encore plus élevée que celle des Anges & des ames humaines; c'est-à-dire, qu'il étoit compolé d'une matière plus ignée & plus déliée. Saint Justin parloit selon la croiance de son tems, comme nous parlons selon celle du nôtre. Quoique nous foutenions que notre ame est spirituelle, & que les Anges sont incorporels, nous niettons cependant une grande différence entre l'essence de

CRITIQUE S. VII. 297 ces substances incorporelles, & celle de la spiritualité de Dieu; mais nous nous gardons bien de dire que Dieu

n'est pas incorporel.

Tatien, Philosophe Chrétien, dont les Ouvrages sont imprimés à la suite de ceux de St.-Justin, & qui, selon plusieurs Auteurs, vivoit approchant dans le même - tems que ce Pere, parle dans ces termes de la spéritualité des Anges & des Démons (\*): Ilsont des corps qui ne sont point de chair, mais d'une matiere spirituelle, dont la nature est la même que celle du seu de l'air. Cet corps spirituells ne peuvent être apperçus que par ceux à qui Dieu en accorde le pouveir, & qui sont éclairés par

<sup>(\*)</sup> Aaiunes Vi navrus vaguin un vi zieruras, muusarva vi seja survis i ejuntije is naejs is diges, pina Vi via nvio art vid gegepulmi ivot-votra, zai rūs rus un vio populmi ivot-votra, zai rūs votra vio populmi. Porro Damo-es omnes, on carries, jed piritali concretione conflant, qualis eftignis ef aëris; qua corporum conflitutio à folis illis perficipo-teft, qui Siritu Dei muniuntur, non tem de caterishominum, quos anima regit. Tatiani Assyrii Oratio ad Gracos, &c. pag. 154.

son Esprit. On peut juger par cet échantillon des idées que Tatien a eues de

la véritable spiritualité.

St. Clément d'Alexandrie (\*) a dit en termes formels, que Dieu étoit corporel. Après cela, il est inutile de rapporter s'il croioit les ames corporelles; on le sent bien sans doute? Quant aux. Anges, il leur saisoit prendre les mêmes platifirs que St. Justin; platifirs, où le corps est autant nécessaire que Pame.

Lactance croioit l'ame corporelle. Après avoir examiné toutes les opinions des Philosophes sur la matière dont son essence est compose, & les avoir toutes regardées comme incertaines, il dit (†) qu'elles on cependam

toutes

<sup>(\*)</sup> Φάσι σώμα τίδε θε ο ο Στοικεί, και πεύμα κατ' εσία, ο στις αμίλα και τιν ψυχύ άττα χρος πάντα ζάστα σύς ευς ο ταϊς γραφαίς. CLEM. ALEXAND. Strom. Lib. V. pag. 2(2.

<sup>(†)</sup> Nec tamen in tantumfalfosesse dicendum est, qui hac senserunt, ut omnino nihil dixerint, nam of sanguine simul & calore of spiritu vivimus, sed cum constet anima corcor-

CRITIQUE. S. VII. 293 toutes quelque chose de véritable, notre ame, ou le principe de notre vie, étant dans le sang, dans la chaleur & dans l'Esprit ; mais qu'il est impossible de pouvoir exprimer la nature qui résulte de ce melange, parce qu'il est plus facile d'en voir les opérations que de la définir. Le même Auteur aiant établi par ces principes la corporalité de l'ame , dit (\*) qu'elle est quelque chose de semblable à Dieu. Il rend par consequent Dieu materiel, fans s'en apperçevoir & fans connoître son erreur; car, selon les idées de son siécle, quoique ce sût celui de Constantin, un Esprit étoit un corps compose d'une matière subtile. Ainsi difant que l'ame étoit corps, & cependant quelque chose de semblable à Dieu, il ne croioit pas dégrader davantage la nature divine & sa spiritualité,

corpore his omnibus adunatis non expresserunt proprie quid esset, quia tantum non potessexprimi, quam videri. LACTANT, de Officio Dei ad Demetrianum. Cap. XVIII. pag. 653.

(\*) Apparet animam nescio quid esse Deo simile. Id. ibid. d'hui que l'ame, étant spirituelle, est d'une nature semblable à celle de Dieu.

St. Grégoire de Naziance s'est expliqué dans les mêmes termes que les Peres qui l'avoient précédé, & il a marqué fort clairement qu'il croioit que tout Esprit étoit corps. Peut-on, dit-il (\*), concevoir un Esprit, sans voncevoir du mouvement & de la diffufion? Si quelqu'un vouloit foutenir que St. Grégoire de Naziance a connu la pure spiritualité, il saudroit auparavant qu'il prouvât que ce Pere n'entendoit pas la fignification des plus fimples mots Grecs; car une substance, sans étendue, sans parties, qui ne remplit & n'occupe aucun lieu, peut-elle rien avoir de commun avec le mouvement, puisque l'idée précise de ce mot emporte nécessairement le changement d'une substance étendue d'un lieu dans un autre? Le terme de diffusion est encore

<sup>(\*)</sup> Ibeuna reiores dizaqueas xai zureas. GREC. NAZ. Orat. XXXIV. pag. 545.

CRITIQUE. \$. VII. 295 core plus expressif; tout ce qui est disfus est étendu, tout ce qui est étendu a des parties, & tout ce qui a des parties est nécessairement corps. Car is ne s'agit point ici d'un être étendu à la façon du vuide des Epicuriens, qui n'est qu'une privation totale de toute sortes d'êtres; il s'agit d'une substance qui a du mouvement, qui passe consequent d'un lieu dans un autre, qui est dissillé; c'est-à-dire, répandue dans l'étendue incorporrelle, si tant est qu'on veuille en admettre une.

J'ai fait cette réflexion pour ceux qui ne sont pas Cartéfiens; car ceux qui ne sont pas Cartéfiens; car ceux qui le lont, ne croiant d'autre étendue que la matérielle, ne fauroient trouver aucune excuse pour justifier l'opinion de St. Grégoire de Naziance. Je rapporterai encore quelques autres passages de ses Ouvrages, parce que ce Pere étant regardé avec raison par tous les Savans comme un des plus subuils & des plus habiles Théologiens de l'antiquité, on ne sauroit dire, sans vouloir se rendre ridicule, qu'il n'a pas connu la force des termes qu'il eme Bb 4 ploioit

Les

cher dans les Ouvrages de St. Grégoire de Naziance, au mot de spiri-

tualité.

<sup>(\*)</sup> Фळेड में त्रवहबर्रेश्यर्थशिवब Gebrus देत्रों गर्डे देहराँड गरीड़ paderais, mues regeirega rus i fem, GREG. NAZ. Orat XL. pag. 640.

CRIFIQUE. S. VII. 297
Les Peres qui vinrent après St. Grégoire, continuérent dévoir les mêmes idées que lui sur la nature des Esprits & sur l'essence de Dieu, qu'ils regardérent comme une lumière céleste. Voici comment parle St. Jean Damascène (!\*): En voiant aujourd'hui ver lumière sur le Tabor, nous voions, & le Pere qui est lumière, & le Fils qui est lumière.

mière, & le St. Esprit qui est lumière.

Me voilà parvenu jusqu'au huitième fiécle de l'Eglise, & plus de trois cens ans après le Concile de Nicce. Il me reste à montrer que les Grecs modernes ont été à peu près dans les mêmes idées que les anciens. Qu'il me soit permis auparavant d'appuier mon sentement de l'autorité d'un des plus savans hommes qu'il y ait eu en Europe (†). » Quand je considére, dit-il,

(†) Histoire de Manichée & du Manichéis-

<sup>(\*)</sup> Lumen immutabile, Verbum, Lumen Patris ingeniti, Lumine tuo hodie viso in Thabor, videmus Patrem Lumen, of Lumen Spiritum illuminautem omnem creaturam. DA M A S C EN. in Carm. Ap. Leon. Allat. in Not, ad. Method, N° 148.

298 EXAMEN

» la manière dent ils expliquent l'u-» nion des deux Natures en J. Christ; » je ne puis m'empêcher d'en conclu-» re qu'ils ont cru la Nature divine » corporelle (\*). L'Incarnation, disent-» ils , est un parfait melange des deux » Natures : la Nature spirituelle & subtile » pénétre la Nature matérielle & corpo-» relle , jusqu'à ce qu'elle soit répandue » dans toute cette Nature . & mêlée » toute entière avec elle ; ensorte qu'il » n'y ait aucun lieu de la Nature maté-» rielle qui soit vuide de la Nature » spirituelle. Pour moi, qui conçois » Dieu comme un Esprit, je conçois-» auffi l'Incarnation comme un acte » constant & irrévocable de la volonté » du Fils de Dieu; qui veut s'unir la

cheisine, par Mr. de Beausoere. Tom. I. . pag. 476.

(\*) Est mixtura, qua penetrat Natura spiritalis, subtilis, Naturam materialem, vorpoream, donee per ipsam totam dissinudatur, totaquecommisseatur, neque remaneat locus ullus Natura materialis vacuus Naturas spiritali. Eurych. Annal. Alex. Tom. II., pag. 43. Cela est copié de Damassene & d'autres Théologiens Grocs.

ORITIQUE S. VII. 1299
Nature humaine, & lui communiquer toutes les perfections qu'une
Nature créée est capable de recevoir. Cette explication du Mystère
de l'Incarnation est raisonnable; mais
si si je l'ose dire, ou celle des Peres
Grecs n'est qu'un amas de faustes
idées & de termes qui ne fignissent
rien, ou ils ont conçu la Nature divine comme une matière subvile «.

Le grand homme que je viens de citer, va encore me servir à montrer la croiance des Grecs modernes sur l'effence divine. Il prouve évidemment que dans le quatorzième siècle il salloit, selon leur principe, qu'ils crussent encore que l'essence de Dieu étoit une Iumière sublime, incorporelle dans le 'sens des anciens Peres; c'est-à-dire, étendue, aiant des parties, diffuse, enfin telle que les Philosophes Grecs concevoient la Matière subtile, qu'ils nommoient incorporelle. Le passage que je vais citer est un peu long; mais outre qu'il est historique, il est si curieux, que je suis assuré qu'il plaira à tous les Lecleurs, » Il s'éleva, dit l'ilso buftre

EXAMEN

» lustre Mr. Beausobre (\*), entre » les Grecs dans le XIV: siécle une » violente contestation sur une ques-» tion, beaucoup plus curieuse qu'u-» tile : c'est de savoir si la lumière qui » éclata sur la personne de J. Christ » lorsqu'il sut transfiguré, étoit une » lumière créée , ou incréée (†). Gré-» goire Palamas, fameux Moine du Mont Athos , foutenoit qu'elle est » incréée, & Barlaam désendoit le » contraire. Cela donna lieu à la con-» vocation (§) d'un Concile, tenu à » Constantinople sous Andronic le jeu-» ne : Léon Allatius, qui raconte ces dif-> férends , juge que Barlaam & Pala-» mas avoient tort l'un & l'autre, & » fait à cette occasion le discours » fuivant.

Divant.

» C'est (¶) donc une erreur d'affirmer

» que

(\*)Hift.de Manichée & du Maniché's sime, pat Mr. DE BEAUSOBRE, Tom. I. pag. 470. (†) Il fur depuis Archevêque de Theslalonique.

(§) Voiez sur ce Concile le P. ALEXAN-DRE, Sec. XIII. & XIV. Part. 1. p.m. 399. (¶) Error itaque suerit asserve Lumen illud

CRITTOUE. S. VII. 301 » que la lumière qui parut sur le Ta-» bor, ne sut pas la gloire de la Divi-» nité de J. Christ, sa lumière propre. » celle qui émane de l'essence divine, » ou plutot celle qui est une seule & » même chose avec cette essence, & non » une autre. Car c'est ce qu'affurent » très - clairement Ephrem le Syrien , » Jean de Damas, Denys l'Aréopagite, » André de Créte, Cosmas le Mélo-» dieux ; Maxime le Confesseur , Cyril-» le d'Alexandrie, Jean Chrysostôme, » Grégoire de Naziance, Basile le » Grand, & Athanase de Synnade. En » effet , cette splendeur , cette lumière fut » la Divinité même du Bienheureux » Christ , laquelle aiant été cachée jus-» qu'alors par un Miracle, de peur que » sa Majesté ne blessat des yeux hu-» mains

illud in Monte Thaborio nonfuisse Deitatis illius (Christi) Gloriam & Lumen proprium, Lumenque ab Essentiadivina emanus, quod unum & idem cum Essentia divina erat, nec aliud, ut assentia apertissime Patres, Espinaem Syrus, Joannis Danascenus, & C. Leo Allat, de perpetud Consens. Lib. II. pag. 837.

w mains , apparut & brilla aux yeux w de ses Disciples, des que le Miracle

peut ceffe.

» On objectoit à Palamas qu'une » lumière incréée ne peut être apper-» çue par des yeux charnels. » Allatius leve cette difficulté, en ré-» pondant que cela est vrai, si ces yeux Demeurent dans leur état naturel; mais » que s'ils sont sortisiés par une vertu » divine , rien n'empêche qu'ils ne » voient, & la Divinité même, & la » gloire de la Divinité, qui n'est au » fond autre chose que Dieu. C'est ce » qui est consirmé par une preuve de fais » très-certaine; car la Ste. Vierge, qui, so selon les Hymnes de l'Eglise, a été mélevée au Ciel en corps & en ame, conn temple de ses yeux corporels, & Dien, » & l'essence de Dien, parce que ses » yeux ont été fortifiés par une vertu » divine. Il en sera de même de tous » les Bienheureux après le Jugement uni-» versel, lorsqu'aiant repris leurs corps, wils verront des yeux du corps, & la » gloire de la Divinite, & la Divini-» té même. Il se passa donc dans la » Transfiguration du Seigneur un douso ble

CRITIQUE. S. VIII. 302. o ble Miracle : le premier est , qu'il cefno sa de tenir sa Divinité cachée; le se-no cond, qu'il donna aux yeux de ses » Disciples la force de la contempler, » C'est ainsi que Barlaam sut condamne m justement , parce qu'il assuroit d'un » côté , que la lumière qui éclata en J. » Christ , n'étoit ni l'essence divine , ni » une émanation de cette effence ; & » d'autre côté, que des yeux corporels ne » peuvent être élevés à la faculté de » voir la Divinité même. D'on il suin vroit diverses absurdités dans la Doc-» trine de l'Église; car que deviendroit » alors la vision béatifique des Saints » dans le Ciel , Oc. a?

Voions aduellement les réflexions de Mr. de Beausobre. » Il y a des » corps, dit-il, que leur éloigne-» ment, ou leur petitesse, rendent in-» visibles; mais il n'y a rien de visible » qui ne soit corps, & les Valentiniens » avoient raison de dire que tout ce qui » est visible, est corporel & figure. II » faut aussi que le Concile de Constan-» tinople, qui décida conformément à » l'opinion de Palamas, & sur l'auto-» rité d'un grand nombre de Peres, Irup « EXAMEN

» qu'il émane de l'essence divine une so lumière intrété , laquelle est comme so pour parut en Jesus-so Christ dans sa Transsiguration; il so faut, dis-je, ou que ce Concile ait so cru que la Divinité est un corps sumineux, ou qu'il ait établi deux opismineux, ou qu'il ait établi deux opismineux ou qu'il ait établi deux opismineux ou qu'il ait établi deux opismineux propriés qu'il émane d'un se solument impossible qu'il émane d'un consequent corporelle.

## S. VIIL

DU TEMS, OU LA PURE SPIRITUALITE DE DIEU A ETE CONNUE DANS L'EGLISE LATINE.

JE crois qu'on peut fixer dans le fiécle de St. Augustin la connoiffance de la pure spritualité. Je penferois affez volontiers que les hérétiques qu'on avoit à combattre dans ce tems-là, & qui admettoient deux principes, un bon & l'autre mauvais, qu'ils faisoient également matériels, quoiqu'ils donnassent au bon principe; c'est-

CRITIQUE. S. VIII. 305 c'est-à-dire, à Dieu le nom de lumière incorporelle, ne contribuérent pas peu au développement des véritables notions sur la Nature de Dieu. Pour les combattre avec plus d'avantage, on sentit qu'il conviendroit de leur opposer l'existence d'une Divinité purement spirituelle. On examina s'il étoit possible que son essence pût être incorporelle dans le sens que nous entendons ce mot, on trouva bien-tôt qu'il étoit impossible qu'elle en pût avoir un autre; alors on condamna ceux qui avoient parlé différemment. On avoua pourtant, comme je l'ai prouvé par l'aveu de St. Augustin, que l'opinion qui donnoit un corps à Dieu, n'avoit point été regardée comme hérétique.

Quoique la pure spiritualité de Dieu su connue dans l'Eglise quelque-tems avant la conversion de St. Augustin, comme il paroît par les Ouvrages de St. Jérôme, qui reproche à Oriegne d'avoir sait Dieu corporel; cependant cette vérité rencontroit encore bien des difficultés à vaincre dans l'efprit des plus savans Théologiens. St. Tame II. C c Au-

306 EXAMEN Augustin nous apprend (\*), qu'il n'avoit été retenu si long-tems dans le Manichéïsme, que par la peine qu'il avoit de comprendre la pure spiritualité de Dieu, c'étoit-là, dit-il, la seule & presque insurmontable cause de mon er-Ceux qui ont médité sur la question qui embarrassoit St. Augustin, ne seront pas surpris des difficultés qui pouvoient l'arrêter ; ils favent que malgré la nécessité qu'il y a d'admettre un Dieu purement spirituel, on ne peut jamais concilier parfaitement un nombre d'idées qui paroissent bien contradictoires. Est-il rien de plus abstrait & de plus difficile à comprendre, qu'une substance réelle qui est par-tout & n'est nulle part; qui est toute entière dans chaque partie de l'espace, & qui n'est dans aucune espace ; qui est encore toute entière en des parties qui

font.

<sup>(\*)</sup> Et quoniam eum de Deo meo cogitare vellem, cogitare nifi moles corporum non no-weram 5 neque enim videbatur mili esse qui quam quod tale non esse 1) ea maxima es proprie sola causa erat inevitabilis erroris mei. St. Avusst. Confest Lib. V. Cap. X.

CRITIQUE. S. VIII. 307 font à une distance infinie les unes des autres, & cependant parfaitement unique ? Est-ce une chose enfin bien aisée à comprendre qu'une substance qui est toute entière dans chaque point de l'immensité de l'espace, & qui néanmoins n'est pas aussi infinie en nombre que le sont les points de l'espace dans lesquels elle est toute entière ? St. Augullin est bien pardonnable d'avoir été : arrêté par ces difficultés, sur-tout dans un tems où la Doctrine de la pure spiritualité de Dieu étoit, pour ainsi dire, dans son essence. Ce fut lui-même qui dans les suites la porta à un point bien plus parfait; cependant il ne put la persectionner, & hors, sur l'essence de Dieu, il raifonna toujours en parfait matérialiste sur les substances spirituelles. Il donna des corps aux Anges & aux Démons (\*); il supposa trois ou 4

<sup>(\*)</sup> Nunc vero intelligeremus animarum merita non qualitatibus corporum esse penfanda, aërium pessimus damon, homo autem, somo licet malus, longe minoris mitorisque malitia, & certe ante peccatum tamen luteum corpus accepit. Aucust, de Civit.

ou quatre différentes (\*) matières spirituelles; c'est-à-dire; subtiles :il composa de l'une, l'essence des substances célestes; de l'autre, qu'il disoit être comme un air épais, il sit celle des Démons. L'ame humaine (†) étoit aussi formée d'une matière qui lui étoit affectée & particulière.

On voit combien les idées de la pure spirituralité des substances immatérielles étoient encore consules dans le tems de St. Augustin. Quant à celles que ce Pere avoit de la nature de l'ame, pour montrer évidemment combien elles étoient obscures & inintelligibles, il ne saut que consulter ce qu'il dit sur l'Ouvrage qu'il avoit écrit au sujet de son immortalité. Il avoite qu'il n'a par

Dei. Lib. II. Cap. XXIII. Tom. VII. pag. 290. Edit. Bened. Sti. Mauri.

(\*) Credo sub sirmamento cali Materiamcorporalem visibilium, ab illa incorporali invisibilium fuisse discretam. Augusta de Gen. cont. Manich. Lib. I. Cap. XI.

(†) Fortasse & potuit anima habere materiam aliquam, pro suo genere spiritualem, qua nondum este anima. August. de Gen. ad Lit. L. VI. CRITIQUE. S. VIII. 309 ru dans le monde que malgré fon confentement, & qu'il est si obscur, (\*) si consus, qu'à peine entend-t-il lui-même lorsqu'il le lit, ce qu'il a

voulu dire ..

Il femble que quelque-tems après St. Augustin, loin que la connoislance de la pure spiritualité se persessionnait, elle sitt peu à peu obscurcie. La Philosophie d'Aristote, qui devint en vogue dans le XII. siccle, sit presque retomber les Théologiens dans l'opinion d'Origène & de Tertullien. Il est vrai qu'ils nièrent sormellement que dans l'essent de substances spirituelles il se trouvâtrien de corporel, rien de substances s

(\*) Post Libros Schloquiorum jam de agro-Mediolanum veves sus, scrips Librum de immortalitate anima, quod mini quast commonitorium esse volueram propier Soliloquia verminanda, qua imperse a remanseran. Sed nescroquonodo me invito exiti in manus hominum, cri inter mea O puscula nominatur, qui primoratiocinationum contortione aique brevitate sic obscurus est, su saisset cum legitur, etiam intensionem meam; vixque intelligatur à me ipso. August. Retractat. Lib. I. Cap. V. Tom. I. pag. 6.

ERAMEN fubtil, rien enfin qui appartint au corps; mais d'un autre côté ils détruisoient tout ce qu'ils supposoient en donnant une étendue aux Esprits, infinie à Dieu, & infinie aux Anges & aux ames. Ils prétendoient que les substances spirituelles occupoient & remplifsoient un lieu fixe & déterminé : or, . ces opinions sont directement contraires aux saines idées de la spiritualité; ainsi l'on peut dire que jusqu'aux Carté. fiens, les lumières que St. Augustin avoit données sur la pure incorporalité de Dieu, étoient diminuées de beaucoup. Les Théologiens condamnoient Origène & Tertullien , & dans le fond ils étoient beaucoup plus proches du fentiment de ces Anciens que de celui de St. Augustin. Le savant Critique. pour la défense duquel j'ai fait en partie cet Ouvrage, prouve évidemment ce que je dis : je copierai ici les fages réflexions qu'il fait à ce sujet; elles finiront ce que j'ai cru devoir dire sur les différentes significations que les Philosophes, les Peres & les Théologiens ont données au terme às à mares, incorporel.

Duf-

CRITIQUE. S. VIII. 311 » Jusques à Mr. Descartes, dit m Mr. Bayle (\*), tous nos Docteurs, » foit Théologiens, foit Philofophes, » avoient donné une étendue aux Es-» prits, infinie à Dieu, finie aux An-» ges & aux ames raisonnables. Il est wrai qu'ils foutenoient que cette » étendue n'est point matérielle, ni o compose des parties, & que les » Esprits sont tout entiers dans chaque » partie de l'espace qu'ils occupent, n toti in toto , & toti in singulis parti-» bus. De-là sont sorties les trois es-» pèces de présence locale, ubi circum-» seriptivum , ubi definitivum , ubi re-» pletivum ; la première pour les » corps, la seconde pour les Esprits » créés, & la troissème pour Dieu. » Les Cartéfiens ont renversé tous ces-» dogmes ; ils disent que les Esprits » n'ont aucune forte d'étendue, ni de » présence locale ; mais on rejette leur » sentiment comme très-absurde. Di-» fons donc qu'encore aujourd'hui » pref-

<sup>(\*)</sup> BAYLE, Diction. Histor. & Crit. Art. Simonide. Remarq. P.

CRITIQUE. S. VIII. » Outre cela, les choses qui sont péné-» trées avec une troisième, sont péné-» trées entre elles, & ainsi le Ciel & » le Globe de la terre sont pénétrés » entre eux : car ils seroient pénétrés » avec la substance divine, qui, selon » vous, n'a point de parties; d'où il » résulte que le soleil est pénétré avec » le même être que la terre. En un » mot, fi la Matière n'est Matière que » parce qu'elle est étendue, il s'ensuit » que toute étendue est Matière : l'on » vous défie de marquer aucun attribut » différent de l'étendue, par lequel la » Matière soit Matière. L'impénétra-» bilité des corps ne peut venir que de » l'étendue, nous n'en faurions conce-» voir que ce fondement, & ainsi vous » devez dire que si les Esprits étoient » étendus, ils seroient impénétrables; » ils ne seroient donc point différens » des corps par la pénétrabilité. Après » tout, selon le dogme ordinaire, l'é-» tendue divine n'est ni plus ni moins, » ou impénétrable, ou pénétrable que » celle du corps. Ses parties, appel-» lez-les virtuelles, tant qu'il vous plai-» ra; ses parties, dis-je, ne peuvent Tome II. » point

EXAMEN point être pénétrées les unes avec » les autres ; mais elles peuvent l'être » avec les parties de la Matière. N'est-» ce pas ce que vous dites de celles » de la Matière ? Elles ne peuvent pas » se pénétrer les unes les autres; mais » elles peuvent pénétrer les parties » virtuelles de l'étendue divine. » vous confultez exactement le sens » commun, vous concevrez que lorf-» que deux étendues sont pénétrative-» ment au même lieu, l'une est aussi » pénétrable que l'autre. On ne peut » donc point dire que l'étendue de la » Matière différe d'aucune autre forte » d'étendue par l'impénétrabilité : il » est donc certain que toute étendue » est Matière, & par conséquent vous » n'ôtez à Dieu que le nom de corps, » & vous lui en laissez toute la réa-» lité, lorsque yous dites qu'il est

> ್ವರ್ ರದ್ಯಾರ

» étendu. «

#### 6. I X.

SUR LE SYSTÊME DE PYTHA-GORE, ET SUR LA MANIE-RE DONT PLATON A AD-MIS LA METEMPSYCHOSE.

D Ythagore prit des Egyptiens l'o-Pinion de la Métemplychole, ausfi-bien que celle de l'ame du Monde. Ce Philosophe croioit que Dieu étoit une ame répandue dans toutes les différentes substances de l'Univers ; il regardoit les ames humaines comme des particules de celle du Monde. On fait assez que le système de l'ame de l'Univers étoit en général celui de presque tous les Savans Egyptiens, & qu'il ne fut connu dans la Gréce que lorsque Pythagore sut retourné d'Egypte, où il avoit fait un voïage uniquement pour s'instruire de la Théologie des Prêtres de ce païs; & quant à l'opinion de la Métempsychose, Hérodote nous apprend que Pythagore la prit des Egyptiens, & qu'il l'enfeigna dans la Gréce sans y rien changer.

ger. Les Egyptiens (\*), dit cet Historien, sont aussi les premiers qui ont dit que l'ame est immortelle ; qu'après la mort du corps elle passe successivement dans les corps des bêtes; qu'après avoir passe par les corps des animaux terrestres, aquatiques & aëriens, elle revient animer les corps d'un homme, & qu'elle acheve ce circuit en trois mille ans. Hy a des Grecs qui ont débité ce dogme, comme s'il cût été à eux en propre ; les uns plû-1ôt , les autres plus tard ; j'en sais les noms, & je ne veux pas les nommer. Tous les Savans anciens & modernes conviennent qu'Hérodote veut ici parler de Pythagore, ainsi ce seul passage fuffit pour prouver que ce Philosophe Grec avoit pris des Egyptiens le dogme de la Métemfychole, & pour expliquer clairement quel étoit ce dogme.

Platon qui puisa bien des sentimens dans les Ecrits de Pythagore, y prit aussi l'opinion de la Métempsy-

cho-

<sup>(\*)</sup> Histoire d'He'RODOTE, Liv. II. Je me sers de la Traduction de DU RYER.

CRITIQUE. S. IX. 317 chose. Mr. l'Abbé d'Olivet prétend qu'il y corrigea plusieurs choses (\*), or qu'il ne lui donna point autant d'étendue, n'envoiant pas les ames humaints dans les corps des bêtes; mais suivant qu'elles étoient bonnes ou mauvaises, les faisant passer dans d'asures corps humains; où elles étoient plus ou moins malbeureuses. Mr. l'Abbé d'Olivet se trompe, St. Augustin dit en termes exprés (†), qu'il

(\*) D'OLIVET, Theologie des Philosoplies Grees, pag. 83.

(†.) Si post Platonem aliquid emendare existimatur indignum, cur ipfe Porphyrius nonnulla & non parva emendavit ? Nam Platonem animas hominum post mortem revolviusquead corpora bestiarum, scripfifle certiffimum eft. Hancfententiam Porhyrii Doctor tenuit & Plotinus : Porphyrio tamen jure displicuit , in hominum sane , non fua qua dimiferant, sed alianova corporaredire humanas animas arbitratuseft. Puduit scilicet , illud credere , ne mater fortaffe filium in mulam revoluta vectaret : O non puduit hoc credere, ubi revoluta mater in puellam, filio forsitannuberet. August. de Civit. Dei , Lib. X. Cap. XXX. Tom. VII. pag. 267: Edit. Bened. Sti. Mauri.

On vois par ce passage les raisons qui ont Dd 3 obli-

qu'il est très-certain que Platen a cru que les ames, après la mort, passiont meme dans des corps d'animaux. Ce n'est point ici une assertion douteuse & vacillante, c'est au contraire une assertion sur c'est au contraire, certissimm est ; c'est un superlatif, qui témoigne que quelques Platoniciens, zèlés pour la gloire de Jeur maître, avoient voulu soutenir l'opinion de Mr. l'Abbé d'Olivet, & que St. Augustin les démentoit formellement.

Mr. L'Abbé d'Olivet répondra peutêtre, qu'on doit juger des fentimens de Platon par ceux qu'on trouve dans ses Ouvrages; qu'on n'y voit point qu'il ait dit en termes formels que les ames humaines passoient dans les corps des animaux; qu'il a, au contraire (\*), fait dans

obligé les disciples de Platon à tâcher de justifier, autant qu'il leur étoit possible, leur maître d'avoir admit la Métempsychofe de Pythagore dans toute son étendue. Ils sentoient, ainsi que Porphire, combien cette opinion étoit messeante.

(\*) D'OLIVET, Théologie des Philofoplies Grecs, &c. pag. 83.

CRITIQUE. S. IX. 319 dans son Phedre neuf classes : dans la première, il met les Philosophes avec les parfaits amans, & dans la dernière les tyrans, comme s'il jugeoit ceux - ci les plus coupables de tous les hommes, & ceux-là les plus vertueux. Je répondrai à cela, que nous n'avons point aujourd'hui tous les Ouvrages de Platon, & que ce que dit le Philosophe dans ceux qui nous restent, n'empêche point qu'il ne puisse dans un autre avoir donné à la Métempsychose autant d'étendue que Pythagore. S'il ne l'eût pas fait, St. Augustin n'eût jamais dit qu'il étoit très-certain qu'il avoit cru la transmigration des ames humaines dans les corps des animaux. Mr. l'Abbé d'Olivet me dut - il trouver aussi incommode qu'un Janséniste l'est à un Molinisle, j'en reviens toujours au certissimum est de S. Augustin ; ce n'est point ici l'assertion d'un Journaliste de Trevoux, c'est celle d'un Pere de l'Eglise. Et quel Pere de l'Eglise, grand Dieu! Peut-on se figurer que St. Augustin eût ofé s'exprimer comme il fait, s'il n'avoit pas lû dans les Ouvrages de Platon ce dont il l'accuse ? Dd 4 Mais

Mais je vais prouver, par l'aveur d'un Platonicien célèbre, que Platon devoit avoir dit expressement que les ames humaines passoient après la mort dans les corps des bêtes; on verra en même-tems ce qui avoit donné lieur à quelques disciples de ce Philosophe de nier qu'il eût jamais soutenu ce sentiment.

» Platon, dit (\*) un ancien Au-

(\*) Emiles yag, matrons ras mir beminas, nai igyinois, nai agnaulinas Junas, ninus nat Acerrar conuara perapoierwoon. Tas si negi rir बेराव्यवर्गांवा नेपूर्व विमासीया , हैमाना प्रवी पर्वेग पार्शिपका बेग्यλαμβάνειν σώματα , οἱ μεν χυρίας πχυσον τοὶς λέον-Tas xai Tois húxus , nai Tuis oiss. il de rectinas auris eigneisat Siegraras , ra ion Sin rus Calus παρεμφαίνοτα. Et mox : ίαμβλικος δί τον έναντίαν τούτοις δεαμών, κατ' είδος ζώων ψυχῆς είδος είναι Aépu , vyer eibn biagoga. yéyganrer yau arra u:vilulater emirgader, ere en an' artgenar eis alora έδι άπο ζώαι ά λόγωι είς άιθείποις αι μετεισαματώσεις γίτεττες , άλλα άπο ζώως είς ζώα, καί άπο άιθεόπων είς άιθεόπως καί μα δοκει μάλλον бите века тойто калав катетохатван ий мого THE MATURES YEWINS , ARRA ROS THE ARBeias de-Tis. Cum enim dixerit Plato iracundas , & furiofas & rapaces animas, luporum & leonum corpora induere , qua vero intemperan-EET CRITIQUE. S. IX. 321 meur Gree, aiant écrit que les ames des hommes furieux, colères & voleurs paffoient dans les corps de loups & de lions, celles des hommes lafeifs dans ceux des ânes, plumes lafeifs dans ceux des ânes, plumes perfonnes ont pris les termes de loups, de lions & d'ânes dans leurs fens ordinaires; plusfieurs auttres, au contraire, les ont regardés comme des expressions figurées, qui marquoient & désignoient les mœurs de les caradères. Jamblique a cru
y qu'on

rer vixisfent, asinorum, aut aliorumejus inodi corpora assumere, nonnulli proprie intellexerum leoner, O lupos os distino: alii vero sigurate hac ipsum dixisse judicarunt; a mores per animalia indicantem. Et mox Jamblichus vero his contrariam decurrent viam, pro animalium specie, anima specie esse descriptus est Liber singularis ita inscriptus. Migrationes animarum non sieri ex hominibus in bruta, neque à brutis animalibus in homines, sed ab animalibus in avimalia & ab hominibus in homines. Ae mish videtur ille pra reliquis optime assectus non Platonis sententiam modo, sed o isplam veritatem. Ne mes. Cap. II. » qu'on devoit prendre les différentes » espèces d'animaux dont parloit Pla-» ton , pour les différens caractères » des ames. Il a écrit un Livre à ce . fujet, dans lequel il veut prouver » que les ames humaines ne passent » point dans les corps des bêtes, & » celle des bêtes dans ceux des hom-» mes; mais que la transmigration des » unes & autres est toujours fixe; que so celle des hommes passent dans des sorps d'hommes, & celles des bêtes » dans des corps de bêtes. Il me fem-» ble que Jamblique a non-seulement » compris quel étoit le véritable sens. » qu'il falloit donner aux discours de نه Platon; mais gu'il a connu parfaite. » ment la vérité «.

Voilà des preuves bien certaines que Platon avoit dit en termes formels dans quelques-uns de ses Ouvrages, que les ames des hommes luxurieux, furieux, &c. passoient dans des corps d'animaux. St Augustin avoit donc raison lorsqu'il disoit certissimum est, & il ne devoit pas craindre d'emploier ce superlatif. Il reste à savoir

CRITIQUE S. IX. si l'explication favorable que quelques Platoniciens qui ont vécu près de fix cens ans après leur maître; ont vou-Iu donner à ses opinions, doit être reçue, & balancer l'autorité de St. Augustin. Pour moi, je crois que ces explications & ces prétendus sens allégoriques n'ont été inventés que pour trouver quelques moiens de répondre aux reproches des premiers Chrétiens. Je puis me tromper; mais du moins la manière dont Platon avoit admis la Métempsychose de Pythagore, me paroisfoit affez incertaine, pour que Mr. l'Abbé d'Olivet ne dût pas traiter cette matière aussi cavaliérement. Un homme qui entreprend d'éclaircir la Théologie des Grecs, dévroit apprendre à ses Lecteurs les difficultés qu'on forme sur les points les plus importans de cette même Théologie. J'éviterai de suivre en cela l'exemple de Mr. l'Abbé d'Olivet, & je dirai ici , qu'aiant consulté ce qu'ont dit plusieurs Savans modernes fur cette question, qui a divisé les Philosophes du troisième & du quatrième siécle, je les ai trouvés assez partages.

an)

EXAMEN

Le Pere Mourgues (\*) s'en tient à l'autorité de St. Augustin, & croit que Platon a admis la Métemfychofe de Pythagore dans toute fon étendue; le Pere Bouchet (†) est de cette opinion

(\*) Plan Théologique du Pythagorifme; &c. par le P. Mourgues, &c. Tom. I. Lettre X. pag. 533.

(†) Après tout , Monseigneur , les ames ne seroient pas entiérement dégradées, si elles étoient destinées à n'animet que des corps humains; mais que la Philosoplie Platonicienne les ait avilies jusqu'à animer des corps de bêtes, c'est ce qui ne paroîtroit pas croiable, si une opinion si infensée n'étoit pas semée dans les Ouvrages de Platon. C'est cette opinion que St. Augustin rapporte au III. Livre de la Cité de Dieu, lorsqu'il dit ces paroles : Platonem animas hominum post mortem revolvi usque ad corporabestiarum scripsiffe, certiffimum est. Quand les Platoniciens ont voulu corriger leur Maître, comme a fait Porphyre; ils ont allegue des raisons qui ne prouvent rien, où qui prouvent également que les ames animent les corps des bêtes, & les corps des hommes.

Tel est donc le système de Platon. Toutes les ames, à la réserve de celles de quel-

### CRITIQUE. S. IX. 325 Le Savant Mr. Huet, Evêque d'Ayran-

ques Philosophes, sont jugées au moment qu'elles se séparent de leurs corps : les unes tombent dans les Enfers, où elles sont punies & purifiées; les autres, dont la vie a été innocente, montent au Ciel pour y être récompensées d'une manière proportionnée à leurs vertus; mais après mille ans, elles retournent sur la terre, où elles choififfent un genre de vie conforme à leur inclination. Il arrive alors que celles qui ont animé des corps humains dans la vie précédente, passent dans des corps de bêtes; que ·les autres qui ont été dans des corps de bêtes, viennent animer des corps humains. C'est ainsi que ce Philosophe s'explique dans fon Phedre.

Mais qu'on ne croie pasque ec choix que font les ames, foit ou aveugle, ou indifferent à l'égard de toute forte de bêtes; c'elf un choix éclairé, puisque parmi les bêtes elles choifissent celles qui ont eu le plus de rapport à l'état où elles se sont trouvées dans une autre vie. Ainsi Orphée choifir le corps d'un Cygne; l'ame de Tamiris fut placée dans le corps d'un-Rossignol; celle d'Ajax dans le corps d'un-Rossignol; celle d'Ajax dans le corps d'un Lion, l'ame d'Agamemnon anima une Aigle, & celle de Thersite passa dans le corps d'un Singe. C'est dans les Livres de sa République que Pla-

vranche (\*), semble croire, au contraire, que Platon a fixé la transmigration des ames humaines dans des corps humains. Peut-être que l'envie de justifier en partie une erreur d'Origène n'a pas peu contribué à déterminer l'illustre Prélat de purger Platon d'une faute qui seroit retombée sur l'ancien Doc-

·Platon développe cette rare doctrine. Lettre du Pere BOUCHET , Missionnaire de la Compagnie de Jesus à la Chine, à Mgr. HUET, ancien Évêque d'Avranche, inserée dans les Cérémonies de Picart, Tom. II. 1. Partie , pag. 173.

(\*) Animarum itaque nestragge cum à Platone accepisset Origenes, ipfarumque usτυσομάτωση ab eodem accepit. Ab humanis autem corporibus in humana corpora transire animas affirmavit l'lato, à ea lestibus veroin humana, ab his in damonica migrare animas dixit Origenes: of ut hominum animas eatenus animas pecudum fieri dixit Plato, quatenusnequitizaddictzpecudum similes fiunt, itaid ipsum Origenes pronuntiavit. Praiverat Platoni Pythagoras, sed non animorum folum ex humanis corporibus in humana, verum etiam ex his in ferina veras commentationes admiferat. HUET. Origen. Queft. VI. de Anima, Art. 20. Tom. I. pag. 80.

CRITIQUE. S. X. 327 teur, pour lequel on voit qu'il avoit un zele de Commentateur.

## §. X.

SUR LE SYSTÊME D'ARISTOTE ET LA PRETENDUE SUPPOSITION DE TOUS SES OUVRAGES.

R. l'Abbé d'Olivet a cru devoir M se dispenser, par deux raisons, de chercher à vérifier, ou à éclaircir ce que Cicéron fait dire à Velleïus de la Théologie d'Aristote. J'examinerai d'abord la première le plus succintement qu'il me sera possible, je m'arrêterai plus long-tems sur la seconde à cause de sa singularité; elle mérite bien d'être examinée avec quelque attention. Le premier motif du silence de Mr. l'Abbé d'Olivet fur la Théologie d'Aristote, c'est pour éviter d'entrer dans les disputes qui se sont élevées entre les Philosophes modernes au sujet des principaux dogmes d'Aristote. Une infinité de SchoScholastiques (\*), dit-il, ont criaille pour & contre dans le XVI. & dans le XVII. siecle. Quelques - uns le font Athée dans toutes les formes ; d'autres poussent la prévention jusqu'à soutenir qu'il a connu le Mystère de la Trinité; d'antres enfin , jusqu'à le mettre au nombre des Saints. Un Auteur, dont les prétendus Ecrits sont d'une obscurité impénétrable, est amené facilement à l'opinion

qu'il plaît à son Lecteur.

Il me paroît que ce qui a fait gar-der le filence à Mr. l'Abbé d'Olivet, devoit au contraire le faire parler. Ne convenoit-il pas à un homme qui veut éclaircir la Théologie des Grecs, de montrer quelles étoient les fausses, ou les véritables opinions des Modernes sur cette Théologie ? D'ailleurs, ces mêmes disputes, qui ont partagé les Schelastiques, ont régné parmi les anciens Ecrivains Eccléliastiques. Aristote a été loué par plusieurs Peres, & même traduit dans les premiers fiécles par

(\*) D'OLIVET, Théologie des Philosohes Grees, pag. 105.

CRITIQUE. S. X. par des personnes en qui la piété égaloit la science; cependant il a été blâmé vivement par d'autres Peres. Origène & St. Ambroise (\*) ont soutenu que sa doctrine étoit plus pernicieuse que celle d'Epicure. Voilà précisément la même diversité entre les anciens Docteurs, que celle qui régne entre les modernes. N'auroit-on pas dû attendre d'un Savant, tel que Mr. l'Abbè d'Olivet, d'un homme aussi profond que lui dans la connoissance de la Théologie & de la Philosophie ancienne, d'un homme enfin qui trouve à chaque instant Mr. Bayle en faute, qu'il voudroit bien se charger d'éclaircir les dogmes qui ont partagé de tout tems les Théologiens Chrétiens ? Je ne donte pas que Mr. l'Abbé d'Olivet n'eût rendu ce service au Public, s'il n'avoit regardé tous les Ouvrages d'Aristote comme supposés. Il nous apprend lui-même que c'est-là la seconde vai-

<sup>(\*)</sup> Voïez les Memoires Secrets de la République des Lettres, V. Partie. §. II. 1988, 147. Ee

raison qui l'a empêché de vouloir perdre du tems à approsondir le système d'Arislote: Dans cette foule de Livres; dit-il, (\*), qui portent le nom d'Arislote; O qui passent communément pour être de lui, peut-être n'y en a-t-il point dont la supposition n'ait paru assez vraisemblable à quesques Savans. Ce qu'il y a de certain; est que pas un passage de tous ceux que Ciceron a cités d'Arislote dans ses Entretiens, ne se trouve aujourd'hni dans les Ouvrages qu'on lui attribue. Je me dispensérai par cette raison de chercher à vérisser, ou à éclaircir ce que Velleïus rapporte de sa Théologie.

Ne pourroit - on pas conclure de ce paffage de Mr. PAbbé d'Olivet, qu'il a adopté entiérement le fystème de son bon ami le Pere Hardoüin? Ce Pere ne reconnoissoit d'Ouvrages légitimes parmi les Latins (\*), que les Œuvres

de

(\*) D'OLIVET, Théologie des Philo-

sophes Grees, pag. 105.

(†) Deprehendit ille, ut quidem musticabat nobiscum, catum certorum hominum ante saculanescio quoi extitisse, qui historia veteric conciunanda partes suscepsissent, qualem unno

# CRITIQUE. S. X. 331

de Cicéron, les Satyres d'Horace, les Géorgiques de Virgile, & l'Histoire de Pline; tous les autres Livres, soit sacrés, soit profanes que nous avons, avoient été composés, selon lui, par une Société d'Athées. Notez que ces Athées étoient des Bénédictins; ainsi St. Cyprien, St. Augustin, & St. Ambroise, avoient été sabriqués dans la même boutique que Pétrone, Ovide & Martial. Parmi les Auteurs Grecs. Homére, Hérodote & Platon étoient les seuls exceptés de la supposition: Mr. l'Abbé d'Olivet traite dans toutes les occasions presque aussi mal St. Augustin que Mr. Bayle. Il rejette Aristote; parce que certains passages que Ciceron cite de ce Philosophe, ne se trou-

nunc habemus, cum nulla tunc extaret sibi pobe notam ildorum atatem arque officiam esse: e

#### EXAMEN

trouvent plus dans les Ouvrages qui nous restent de lui. Ne pourroit-on pas conclure de cette saçon d'agir, que Mr. P'Abbé d'Olivet, adoptant le système insensé d'un hérésiarque, n'ose, à cause du caractère dont il est revêtu, nier hautement l'authenticité des Ouvrages de St. Augustin & des Peres de P'Egise; mais répand indirectement les monstrueuses opinions du Pere Hardoiin? De même que ce Jésuite attaque l'Enéside de Virgile (\*), pour détruire

(\*) Les Mémoires Secrets de la République des Lettres, Parie VI. J. 3. pag. 81. 6 suivantes. Je ne répéterai point ici ce dont j'ai patle très-amplement dans cer Ouvrage : je me contenterai de remarquer que si l'Eneide fut un Poeme faussement attribué à Virgile, & composé dans le XIII. fiécle, il faut bien que les Ouvrages de St. Augustin soient supposes, puisque ce Pere, qui vivoit dans le milieu du IV. siècle, nous apprend qu'étant encore jeune, ses Maîtres l'obligeoient d'étudier l'Enéide de Virgile, d'exprimer en prose ce que ce Poëte fait dire à lunon, dans le transport de la douleur & de la colére où elle étoit de ne pouvoir empêcher le Roi des Troïens d'aborder en Italie.

CRITIQUE. S. X. 333
truire les Ouvrages de l'Evêque d'Hippone, dans lesquels on trouve un grand
nombre de vers de cette même Enéide (\*); de même Mr. l'Abbé d'Olivet
ne juge de la supposition d'un Ouvrage, que par l'accord qu'on n'y voit
point avec les Entretiens de Cicéron

Italie. Proponebasur enim mihi negotium anima mea faisi inquietum; pramio laudis O decoris, vel plagarum metu ut dicerem verba Junonis irafcenis O dolentis, quod non possei lialia tenerorum Regem avertere, qua nunquam Junonem dixisse audieram. Sed figmentorum Poeticorum vessigia errantes sequi cogebamu, o tale aliquid dicere solutis verbis, quale Poeta dixisse verbius. Augus T. Confess. Lib. 1. Cap. XVII.

(\*) Parmi deux-mille exemples, que se pourrois citer, je me contenterai d'un seul. Apud huncergo Virgilium nempe Juno indusitur insessa Trojanis, Eoloveniorum Regi adversus cos irritando dicere:

Gens inimica mihi Tyrrhenum navigat

Ilium in Italiam portans vistofque Pe-

August, de Civit. Dei. Lió. I. Cap. III. Dans ce même Chapitre, il y a plus de trente vers pris dans différens endroits de l'Enérde. EXAMEN

fur la Nature des Dieux. Or , St. Augustin prête souvent dans ses Ecrits des opinions aux Philosophes, trèséloignées de celles que leur donne Cicéron dans cet Ouvrage. Qu'en fauril donc conclure, selon le principe de Mr. l'Abbé d'Olivet ? que St. Augustin est un Auteur supposé; que c'est un Bénédictin, qui dans le treizième siécle a voulu ruiner la Religion; que c'est un homme qui ignoroit les matières qu'il traitoit; enfin une personne qui sera assez folle & assez visionnaire pour donner quelque croiance au fystême du Pere Hardouin, pourra se servir aussi facilement des principes de Mr. l'Abbé d'Olivet que de ceux de ce Jesuite. Je ne puis cependant me figurer qu'un homme qui montre autant de piété que Mr. l'Abbé d'Olivent, qui paroît avoir une morale si rigide, qui est si scrupuleux, que les moindres réflexions de Mr. Bayle allarment, sa Religion excitant son zèle; je ne puis me figurer, dis-je, qu'un homme aussi dévot puisse faire mainballe fur tous les Peres de l'Eglise, sans excepter les plus illustres. Je crois que

CRITIQUE. §. X. 335 que Mr. l'Abbé d'Olivet n'a pas confidéré tout ce qui s'ensuit de la supposition générale de tous les Ouyrages d'Aristote, puisque s'ils sont tous supposés, il saut que ceux des plus illustres Peres de l'Eglise le soient absolument auss. Si Mr. l'Abbé d'Olivet avoit prévu une pareille conséquence, il n'auroit jamais avancé le paradoxe étonnant qu'il a emprunté de son ami le Pere Hardoüin.

Je suis si persuadé de la droiture de cœur de Mr. l'Abbé d'Olivet, que pouvant lui prouver l'authenticité des Ouvrages d'Aristote par l'autorité des Auteurs profanes, en descendant de fiécle en siècle, depuis celui de Cicéron jusqu'au nôtre, j'aime mieux me servir du témoignage des Ecrivains Eccléssaliques. Hé! qui doute qu'un Prêtre de la sainte Eglise Romaine ne doive présérer leur autorité à celle de tons les autres Auteurs?

Mr. l'Abbé d'Olivet conviendra fans doute que les Ouvrages d'Ariflote exifloient du tems de Cicéron, puifque ce Romain parle de plusierrs de les Ouvrages, en nomme (dans d'au336 EXAMEN tres Livres, que ceux qu'il a écrits for la Nature des Dieux ) quelques-uns (\*), qui

(\*) Je placerai ici une Note qui ne fera peut-être pas inutile. Il est bon de remarquer que nous avons dans pluficurs autres Ouvrages de Cicéron des passages de ceux d'Aristote, qui se retrouvent parfaitement dans les Livres qui nous restent. Aristoteles quidem ait, dit Ciceron, Tufcul. Difput. Lib.I. Can. XXXIII. Omnes ingeniofos melancholicos effe. Ce sentiment se trouve dans la Section 30. des Problèmes d'Aristote. Dans un autre endroit, il donne un précis de la Philosophie d'Aristote, & parle de toutes les principales opinions que nous voions aujourd'hui dans les Ouvrages qui nous restent de ce Philosophe. Il fait mention du cinquième Elément inventé par Aristote, & de l'emelechios, non qui fignifie un mouvement, fans discontinuation & sans fin, par lequel cePhilosophe prétend définir la nature de l'ame. Arifloteles longe omnibus (Platonem excipio) prastans & Ingenio & diligentia, cum quatuor nota illa genera principiorum effet complexus è quibus omnia orirentur, quintam quandam naturam cenfet effe , è qua fit mens: cogitare enim or providere, o difcere, & docere, & invenire aliquid, & tam mulsa alia meminife , amare ,odiffe , cupere, timeke , angi , latari , hac similia eorum , in horum quatuor generum nullo ineffe putat. Quintum CRITIQUE S. X. 337
qui nous reflent encore, ou du moins
que nous prétendons être les mêmes
qui nous reflent.

Le Christianisme a commencé peu d'années après la mort de Cicéron; suivons donc tous les Peres, depuis Origène & Tertullien; confultons les Auteurs

Quintum genus adhibet vacans nomine, & sicipsum animum irrerexexexuappellat nomine, quasi quandam continuatam motionem & perennem. CICER. Tufcul. Difput. Lib. I. Cap. X. Si les Ouvrages d'Aristote doivent paroître supposés, parce qu'on n'y trouve point certains passages qu'a cités Cicéron. ils doivent auffi par la même raison passer pour authentiques, parce qu'on y voit plusieurs endroits rapportes par le même Auteur. Je ne sais pas pourquoi on ne prendra pas le pour comme le contre ; n'est-il pas naturel, pour expliquer la cause de cette contrariété apparente, de croire que nous avons perdu quelques Ouvrages d'Aristote, dans lesquels étoient les passages que nous ne retrouvons plus, & qu'il nous en reste. encore plusieurs où nous trouvons les autres passages & les opinions qu'a rapportés le même Cicéron? Cela me paroît fi vraifemblable, que je suis étonné des erreurs dans lesquelles l'esprit systématique entralne quelquefois les gens les plus sensés. Tome II.

338 EXAMEN teurs Eccléfiastiques les p

teurs Eccléfiastiques les plus illustres dans tous les fiécles, & voions fi les Ouvrages d'Aristote leur ont été inconnus. Les Ecrits de ces deux premiers Auteurs Ecclésiastiques sont remplis de passages, de citations d'Aristote, foit pour les réfuter, soit pour les oppofer à ceux de quelques autres Philosophes. Ces passages se trouvent aujourd'hui, excepté quelques-uns, dans les Ouvrages d'Aristote; n'est-il pas naturel d'en conclure que ceux que nous n'y trouvons pas, ont été pris dans quelques Ecrits qui ne sont point parvenus jusqu'à nous ? Pourquoi, si les Ouvrages d'Aristote étoient supposés, y verroit-on les uns, & point les autres? Y auroit-on mis les premiers pour empêcher qu'on ne connût la supposition ? Cette même raison y eût dû faire mettre les autres. Il est visible que c'est ce manque & ce défaut de certains passages, qui prouve que les Ouvrages qui nous restent d'Aristote sont veritablement de lui.

Si parmi le grand nombre de passages qu'ont rapportés les premiers Peres d'Aristote, quelques-uns ont été CRITIQUE, \$. X. 339
extraits dans des Ouvrages qui ne nous
reftent point, quelle impofibilité y
a-t-il que ceux que Cicéron a placés
dans les entretiens fur la nature des
Dieux, aient été pris dans les mêmes
Ouvrages? Il feroit impofible d'avoir
la moindre preuve du contraire, puifque Cicéron n'a point cité les Livres
d'où il les tiroit.

Voici un témoignage plus fort que ceux d'Origène & de Tertullien; c'est celui de St. Justin. Ce Pere a écrit un Ouvrage considérable sur la Physique d'Aristote; on y retrouve parfaitement, non-seulement les principales opinions; mais même un nombre infini d'endroits des huit Livres de ce Philosophe. Dans presque tous les autres Ouvrages de St. Justin il est fait mention de ceux d'Aristote; au reste, nous verrons revenir dans la suite le témoignage de St. Justin, qui prendra une nouvelle force par l'approbation de plusieurs siécles. Continuons à nous éloigner de celui de Cicéron. St. Ambroise & St. Augustin nous affürent dans vingt endroits de leurs Ouvrages qu'ils ont su les Livres

d'Aristote; ils les réfutent, ils en rap-

portent des morceaux, & nous voions que ces morceaux se trouvent dans les Ecrits qui nous restent, & que ces réfutations conviennent parfaitement aux opinions qu'ils contien-

J'aurois dû placer Athénagore, Arnobe, & Lactance, avec ces deux derniers Peres : mais comme la feule autorité de St. Augustin vaut celle de ces trois Auteurs, je ne les place ich que par une surabondance de droit; cependant on retrouve parfaitement notre Aristote d'aujourd'hui dans leurs Ecrits.

Avançons toujours plus avant, & passons au VI. siècle. Boëce vivoit au commencement; il parle souvent des Livres qui nous restent d'Aristote; il fait mention de ses principales opi-

nions.

Calliodore, qui fut Contemporain de Bocce, mais qui mourut beaucoup plus tard, aiant vécu jusque vers le VII. siécle, est encore un témoin irréprochable fur les Ecrits d'Aristote, & nous apprend que Boüce en avoit traduit plufieurs en Latin. Qu'il me foit

CRITIQUE. S. X. soit permis de rapporter un passage de la vie de ce grand homme, écrite par un des plus respectables Savans que la France ait eus dans ces derniers tems. Ce passage est essentiel à la question dont il s'agit. Cassiodore , dit-il (\*), propose Aristote comme le plus grand maître de la Dialcélique, laquelle n'est difserente de la Rhétorique, selon Varron & selon Zenon, que comme une main fermée est differente de la même main lorsqu'elle est étendue. Il parle de l'Introduction de Porphyre, de sept Livres composes sur celui de l'Interprétation d'Aristote par Boece, qu'il appelle homme magnifique, ce qui est un titre d'honneur fort considérable, comme on l'apprend du Code Théodossen. Il parle encore du Traité d'Apulée de Madaure, intitulé aussi : De l'Interprétation , qu'il dit être fort subtil; d'un autre Livre de Marius Victorin des syllogismes hypothétiques, & de Tullius Marcellus de Carthage, qui avoit aussi écrit presque sur le même sujet.

<sup>(\*)</sup> Vie de Cassiodore, &c. avec des Remarques sur ses Ouvrages, pag. 258. Ff 3

EXAMEN

jet. Il nous fait connoître qu'il avoit écrit d'amples Commentaires sur le Livre de l'Interprétation d'Aristote, & compofé un Livre de la Division, qu'on explique en Logique après la Désinition; & que son ami le Patrice Boèce avoit traduit, l'Introduction de Porphyre, les Cathégories d'Aristote; son Livre de l'Interprétation, & les huit Livres des Topiques.

Du VII. fiécle je passe au VIII. & au IX. Jy trouve le témoignage d'un des plus grands génies qu'il y ait eu, d'un homme, dont l'érudition étoit prosonde, dont la connoissance de l'antiquité étoit aussi vasse que sus l'are ratifie le témoignage de St. Justin, qui m'apprend que les Livres qu'il avoit écrits sur la Physique d'Aristote (\*), exisloient encore; que ceux du

<sup>(\*)</sup> Letta est Justini Martyris Apologia pro Christianic um adversus Gracos, tum adversus Gracos, tum adversus Justini Status contra primam & secundum Librum Physica Auscultationis, seu contra Materiam, Formam & Privationem, rationibus epicherematicis ac violentis, quod ex usues in-

CRITIQUE. S. X. du Philosophe étoient aussi conservés, & qui m'en dit mot à mot le précis. Le

grand homme dont je veux parler, c'est Photius, Patriarche de Constantinople, dont tous les Savans, anciens & modernes, ont fait l'éloge à l'envi les uns des autres. Après cela, fur l'assertion de quelques Auteurs de la troisième ou de la quatrième classe, dois-je croire que nous n'avons point les Ouvrages d'A-. ristote; car Mr. l'Abbé d'Olivet n'en a guères que de pareils, (comme je le montrerai bien-tôt, ) pour appuier fon

fentiment.

Je me hâte le plus qu'il m'est possible, pour conduire Aristote dans ces derniers tems, cela ne me sera guères difficile, Suidas, Jean de Salifbury, Evêque de Chartres, seront mes garants. On n'a qu'à les consulter, on verra s'ils font moins précis & moins inf-

truits

inferens; itidemque contra quintum illud corpus motumque sempiternum. Aristoteles mirifico ratiocinationum contra (Christianam) pietatem summari e solutiones. Ex Photii Tractatu, qui MTPIOBIBAOZ, five Bibliotheca inferib.

344 EXAMEN' truits fur la question dont il s'agit; que l'habile Patriarche que je viens de citer.

.. Me voilà parvenu au XII. fiécle; où St. Bernard s'éleva fi fort contre la Philosophie d'Aristote, qu'il sit condamner sa Méthaphisique par un Concile : cependant peu de tems après elle reprit le dessus, & Pierre Lombart, Albert le Grand, St. Thomas, la cultivérent avec soin; on la retrouve presque en entier dans leurs Ouvrages. Ces grands hommes donnérent une si grande vogue aux Ouvrages & aux opinions d'Aristote, qu'ils emportérent la réputation à ce haut point de gloire, où elle s'étoit soutenue, jusqu'à la naisfance du Gassendisme & du Carthéfianisme.

Il me reste actuellement à examiner quels sont les Auteurs qui ont prétendu que les Ouvrages d'Aristote étoient supposés. Aucun d'eux n'a jamais soutenu qu'ils le sussent en chacun, se lon son caprice & sa fantaisse, adoptoit les uns & rejettoit les autres; preuve bien sensible que la seule santaisse étoit ce qui conduisoit leur décision. Je vou-

CRITIQUE. S. X. 345 voudrois bien que Mr. l'Abbé d'Olivet eût jugé à propos de nous instruire du nom & du mérite de ces prétendus Savans, à qui la supposition des Ouvrages d'Aristote a paru assez vraisemblable ; il indique à ce sujet un Traité de Gassendi, & la Bibliothéque de Jean Albert Fabrice. J'ai consulté soigneufement ces deux Ouvrages, & j'ai trouvé qu'il n'y étoit fait mention, si l'on excepte François Pic, que de quelques avanturiers; car comment peut-on appeller ces demi-Savans qui décident si hardiment de ce qu'ils n'entendent point, & qui ne sont connus que de ceux qui sont obliges par le genre de leur travail, de parler des bons ainsi que des mauvais Ecrivains ?

L'Auteur le plus confidérable qui ait voulu sufpeder quelques-uns des Livres qui nous restent d'Aristote, c'est Jamblique, qui a prétendu rejetter les Cathégories; mais les Anciens, ses Contemporains, & les plus habiles Critiques modernes (\*), se son moqués de lui.

<sup>(\*)</sup> Porro hujus Libri Catheg. auctorem

346 EXAMEN hi. Un certain Andronicus Rhodien (\*), qui étoit apparemment

elle Aristorelem Stagiritam , licet ( austore Boëtio ) Jamblicus dubitaverit , & quidam minoris note Auftores inficiati fint seft tamen communis omnium Peripateticorum confenho, quam Boëtiushoc loco tripliciratione confirmat. Prima, quia cateris in Operibus fecum maxime confensit Aristoteles in hoc opere. Secunda, quia flyli brevitas, & fubrilitas Aristotelem redolent. Tertia, quoniam aliter imperfectum Opus edidiffet , fi de Syllogifmis scripturus, aut propositiones, ex quibus illi praxime, aut simplices voces, ex quibus remote coal fount, omissifet. Commentar. Collegii Conimbricensis è Societate. Jefu. In univerf. Dialect. Ariftor. &c. Part. I. Comment. in Lib. Cathegor. pag. 2; 2.

(\*) Non elt anti faciendus Andronicus quidam Rhodius, quem refert Ammonius in prafatione hujus Operis, un propeerilum in controversam uocandus sit horum Librorum de Interpret, questo sucerne Aristoteles, an quidam alsus, ut ipse opinatur scum severum de Interpret, questo sucernica, of gravitas, Peripateitoroum principem prodant austorem; ut D. Thomas, Boëtius, Ammonius, caterique ejus alumni judicarunt. Id. Part. II. Comment. in Lib, de Interpretation.

terpretatione, pag. 289.

CRITIQUE. \$. X. 347
PHardoüin de fon fiécle, avoit auffi
rejetté comme fuppofés les Livres de
l'Interprétation. Voilà quels font ces
Savans, fur l'autorité desquels Mr.
PAbbé d'Olivet range Aristote dans la
classe même, où son ami le Jésuite a
placé tous les Auteurs Latins, & les

trois quarts des Grecs.

Je viens aduellement à l'objection que forme Mr. l'Abbé d'Olivet sur les endroits d'Aristote, cité par Cicéron, qui ne se trouvent plus dans les Livres que nous avons aujourd'hui de ce Philosophe. Puisqu'il regarde apparemment comme impossible que ces passages aient pû être pris dans des Ouvrages qui ne font pas parvenus jusqu'à nous, quoique cela me paroisse fort naturel & fort probable, je vais lui montrer qu'un des plus grands hommes de PEurope, juge bien compétent dans la matière dont il s'agit, se moque de cette prétendue cause de supposition, & soutient que Cicéron a prêté des opinions à Aristote, auxquelles il est impossible que ce Philosophe ait jamais songé. L'Auteur dont je parle, c'est Mr. Leibnitz. Si je

je connoissois un plus grand Philosophe que lui, & plus en état de décider sur la suposition des Ouvrages d'Aristote, je le lui préférerois ; car j'ai la maxime de prendre toujours pour juges les gens qui excellent dans la connoissance des choses dont on dispute. Ai-je un doute sur un point de Théologie, j'ai recours à St. Augustin; je ne consulte pas davantage Sanchès, Scobar, Tambourin, que mon Cordonnier ou mon Tailleur. Veux - je juger du mérite d'un Philosophe Grec , j'examine ce qu'en ont dit Leibnitz , Newton & Locke, &c. S'ils en ont parlé, je n'ai aucun égard à tous ces prétendus Savans, dont Mr. l'Abbé d'Olivet a peutêtre lui-même oublié jusqu'au nom. Je crois que ma maxime sera approuvée, & qu'elle n'a pas besoin d'être justifiée. Quoiqu'il en soit, voici Mr. Leibnitz qui va parler ; je traduirai ses paroles le plus littéralement qu'il m'est possible. » Il est tems de retourner, » dit-il (\*), aux erreurs de Nizoo lius.

<sup>(\*)</sup> Nunc ad Nizolii errores redeundum oft ... Quod item contendit genuina Ariftotc-

# CRITIQUE. 5. X. 349 » lius.... Cet homme a prétendu » que

totelis Opera nune non haberi, idque locis potissimum Ciceronis, mihi nunquam perfuaferit. Nam quid mirum esthominem politicum & infinitis curis obrutum, qualis erat Ciceto, nonnunguam subtilissimi cujusdam Philosophi senientias, fugiente oculo lectas, non saris assequi? qui credit Arifsotelem in veris suis Operibus Deum appellaffe Kauna wearwardorem cali, nec is Ariftotelem fatuum putat; O quum fapientem (7 ingeniosum habeamus per vim nobis inepsum & Stultum oberudit. Novum hoc Critica artis genus eft, in dignoscendis Scriptis Auctoris omnium confessione ingeniosi, quadam pro supposititits habere , quia stulium aliquid Auctori à conviciatoribus impositume nam net Cicero nisi alia sini persona Aristoteli iniqua imposita hac loquitur) in iis non reperitur. Mihi genuitatem Operum Aristotelicorum, quicquid dicant Joh. Francisc. Picus in Examine Vanitatis Doctrinæ Gentium, quiequid Nizolius, quiequid Ramus, quicquid Patricius, quicquid in Apologia magnorum virorum magia /uspectorum, ubi & hunc Nizolius Librum citat , Naudæus ; fatis superque persuadet perspecta hypothesium interse harmonia, & aqualis ubique methodus velocissima subtilitatis LEIBNITZ. Epift. Tom. II. pag. 115. Edit. Lipf. 1738.

» que nous n'avions pas aujourd'hui » les véritables Ouvrages d'Aristote; » mais je trouve l'objection qu'il fonno de sur les passages de Cicéron, pitoïables, & elle ne fauroit faire la moinas dre impression fur mon esprit. Estn il bien surprenant qu'un homme » accablé de soins, chargé des affaires » publiques, tel qu'étoit Cicéron, n'ait » pas bien compris le véritable sens » de certaines opinions d'un Philoso-» phe très - subtil , & qu'il n'ait pû se » tromper en les parcourant affez le-» gérement ? Quel est l'homme qui » puisse se figurer qu'Aristote dans ses » véritables Ouvrages ait appellé Dieu 30 Kiana wears , Pardeur du ciel ? Si » l'on croit qu'Aristote a dit une pa-» reille absurdité, on doit conclure » nécessairement qu'il étoit insense; » cependant nous voions par les Ou-» vrages qui nous restent, qu'Aristo-» te étoit un grand génie. Pourquoi » donc veut-on substituer par force & » contre toute raison un Aristote sou à » l'Aristote sage ? C'est un genre de » critique bien nouveau & bien fingu-» lier , que celui de juger de la suppo-

CRITIQUE. S. X. » fition des Ecrits d'un Auteur, géné-» ralement regardé de tous les grands » hommes comme un génie supérieur, » par quelques absurdités qui ne s'y b trouvent point ; ensorte que pour » que les Ouvrages d'un Philosophe, auffi fubtil que profond, ne paffent » point pour être supposes, il faudra » dorénavant qu'on y trouve toutes so les fautes ou toutes les impertinen-» ces qu'on lui aura prêtées, soit par m inadvertance, foit par malice. II » est bon d'ailleurs de remarquer que » Cicéron a été le feul que nous connoissions avoir attribué ces sentimens n à Aristote. Quant à moi, je suis » très - persuade que tous les Ouvra-» ges que nous avons d'Aristote, sont so constamment de lui; & quoique quel-» ques - uns aient été regardés comme » supposés, ou du moins comme suf-» peds, par Jean-François Pic, par Ni-» zolius, par Pierre Ramus, par Patri-» cius & par Naudé, je n'en suis pas » moins convaincu que ces Livres sont > véritablement d'Aristote. Je trouve » dans tous une parfaite liaison & une » harmonie qui les unit; j'y découvre a) la 352 EXAMEN

» la même hypothèse toujours bien

» suivie & toujours bien soutenue,

» j'y vois ensin la même méthode,

» la même sagacité & la même subti-

Je me bornerai aux réflexions de Mr. Leibnitz; les raisons que je pourrois apporter, n'ajoûteroient rien à celles de ce grand homme. Qu'il me soit cependant permis de remarquer ici, qu'il n'est guères surprenant que dans le nombre de quatorze mille (\*) Commentateurs qui ont travaillé sur les Ouvrages d'Aristote, il s'en soit trouvé quelques-uns, qui, pour se donner un aux aix

<sup>(\*)</sup> Dans le deffein que j'aurois d'étudier Aristote, l'on me prendroit pour un fou, i pour bien entendrece Philosophe, j'entreprenois de lire les quatorze ou quinze mille Commentateurs qui l'ont expliqué chacunen leur manière, au lieu d'en choifir un petit nombre de ceux que je faurai avoir le mieux réussifi, sur le bruit & la reputation où ils sont parmi les Savans qui les ont sis. Jupemens des Savans, c'fc, par ADRIEN BAILET, &c. Tom. 1. pag. (6. Edit. inquarto, d'amsterdam 172).

CRITIQUE. §. X. 353 air de grand Critique, & montrer qu'ils avoient le goût plus fin que les autres, aient cru devoir regarder comme supposé quelque Livre particulier parmi ceux de ce Philosophe Grec. Ainsi, en admettant seulement dix ou douze personnes qui aient pensé de même parmi quatorze mille, voilà de quoi regarder tous les Ouvrages d'Aristote comme supposés, parce qu'il suffit pour cela, selon Mr. l'Abbé d'Olivet, que leur supposition air paru assez vrai-sem-

blable à quelque Savant.

Il me reste actuellement à dire en deux mots quel étoit le Système de Théologie d'Aristote; je ne chercherai aucun éclaircissement ni chez les Commentateurs Arabes, ni chez les Chrétiens modernes. Je ne veux point obliger Mr. l'Abbé d'Olivet à se soumettre ni à Averoës, ni à Avicene; je connois trop l'horreur qu'un zèlé Ecclesiastique doit avoir pour des Commentateurs Mahometans , & j'ai reconnu en plufieurs occasions que Mr. l'Ab-be d'Olivet n'aime pas les Scholastiques. On me demandera donc, quel est l'Auteur que je prendrai pour guide ? Un Tome II. Gg.

35.4 E X A M E N favant Pere de l'Eglife, qui vivoit dans le tems où prelque toutes les Sectes des anciens Philosophes subsilioient encore, qui lui-même étoit un Philosophe illustre, St. Justin; pourrois-je avoir un meilleur garant? Il cite les propres termes du Philosophe dont il résute le sentiment. Aristote, dirail (\*), expliquant dans l'Ouvrage » qu'il

Z ebs tax vearir enguir ir aibigi xai re-

φέλησι Μελάμοις έχ της Ομήςυ μαςτιςίας άξιόπατον την άνετά θυκεύτει δόξει, αγκάν ότι οι Ομήςο πςός απόδιέτι τη αλθά εαυτή λέγει μάςθεςι χεότη, πελλά του αυτή διξάντου ένα αλθά φουίσεται ότια.

Aristo-

CRITIQUE. S. X. 355 20 qu'il a écrit pour Alexandre, quel 20 est le but & le principe de sa Philo-20 sophie, détruit fort au long & fort-20 clairement l'opinion de Platon. H-

Aristoteles autem , in eo , quod ad Alexandrum Macedonem scripsit Opere, compendiofe Philosophia sua exponens rationem & finem,clare & diferte l'latonis abrogat opinionem, non in ignea substantia Deum esse inquiens ; fed quintum quoddam Æthereum ( immutabile corpus fingens, ibi Deumesse ait. Quapropter ita scripsit : Non quemadinodum nonnulli de Divinitate hallucinantes, in ignea effentia Deum effe afferunt. Deinde veluti maledicto hoc in Platonem effuso non contentus, quem Plato è civitate Jua quasi mendacem tertium veritatis imaginum (ficut ipfe dixit ) imitatorem ejecit Homerum, . ad ea demonstranda que à se de Æthereo corpore funt dicta, testemlaudat. Scribit enim: Ad hunc ergo modum & Homerus ait:

Ad hunc ergo modum of Homerus att:

Sorte Jovi cessit in nube of in athere
calum.

Opinionem ille quidem suam credibilem esse probare & declarare volens Homeri testimonio : interim tamen ignoraus, dum Homero, ut dictis suis veri sidem assiruat, teste utitur, multas se illius sententas salsi arguere. St. Justini Martyt. ad Græcos Cohortatio, pag. 6.

G g .2

356 E X A M E N

so foutient que l'effence de Dieu n'est
point une substance ignée, ainsi que
peint une substance ignée, ainsi que
invente je ne sais. quel Æther, ou
cinquième Elément immuable & insaltérable, qu'il appelle Dieu; c'est la
raison pour laquelle il a dit que quelques-uns, raisonnant sur la nature de
Dieu, s'étoient trompés grossièrement en la faisant consister dans une
essemble ignée. Aristote, peu content
d'avoir insuté Platon, appuie son

» fentiment de l'antorité d'Homére, » que ce même Platon avoit banni, » comme un menteur & un conteur de » fables de sa République, & il se » sert des paroles de ce Poëte pour » prouver ce qu'il a avancé au sujet de

» P. Ether. Il cite ce vers, qui dit que » le Ciel qui est dans l'Ether, somba en » partage à Jupiter; cependant comme Aristote ne se consioit point en-» tièrement à l'autorité d'Homére, il

» tâche de la fortifier par un grand » nombre de raifons. «

Je pourrois m'en tenir à cette première explication du Syslême Théologique d'Aristote sur la nature de Dieu;

CRITIQUE. S. X. mais j'ajoûterai ici que St. Justin a répété ailleurs à peu près la même cho-En parlant des Ouvrages de ce Philosophe, il est toujours fixe & certain dans les opinions qu'il lui attribue, & ne varie point, ainsi que sait quelquefois Cicéron, dans celles qu'il donne à quelques Philosophes. Pour moi, je croirois que Cicéron avoit confondu cet Æther, ce cinquième Elément, avec cette ardeur du Ciel , qu'il prétend qu'Aristote a reconnu pour Dieu; ou bien les Copistes, ce qui est trèsfaifable, ont défiguré la pensée de l'Auteur & changé les termes dont il s'étoit fervi.

Quant aux premiers principes qu'a admis Arildote, St. Justin nous dit précifément la même chose que nous trouvons aujourd'hui dans les Ouvrages de ce Philosophe; savoir, qu'il admit (\*) la matière & la forme, & qu'il

<sup>(\*)</sup> Aportine vi uir ilde s de apri blamas piumtar die de aprident tanquam principii hard quaquam meminit duovero principia, bud quaquam meminit duovero principia, Deum & Materiame fedicit. ST. JUSTINE Mattyr, ad Gracos Cohortatio, pag. 7.

348 E X A M E N qu'il n'eut aucun égard aux idées &c aux exemplaires de Platon. Nous avons déja vû ce qu'étoit l'idée chez ce dernier.

### 6: X I.

## SUR LE SYSTÈME DE DEMOCRITE.

Cicéron nous apprend que Démocrite (\*) donnoit la qualité de Dieux, & aux images des objets qui nous frappent, & à la Nature qui fournit, qui envoie ces images, & aux idées, dont elles nous remplifent l'esprit. Qu'après cela, il assiroit que vien n'est éternel, parce

(\*) Quid? Democritus, qui tum imagines, carumque circuitus in Deorum numero refert: tum illam naturam, qua imagines fundat, ac mittat: tum feientiam, imelligentiam que nostram; noeme in maximo erro-reversatur? Cumque idem omnino, quia nihil femper suo slatu maneat, neget esse qui munifem piternum; nonne Deum ita tollir, ut nullam opinionem ejus reliquam saciat? CICER. de Nat. Deor. Cap. XII.

CRITIQUE. S. XI. 359 parce que rien ne demeure toujours dans un même état. Mr. l'Abbé d'Olivet aiant rapporté ce même passage de Cicéron , ajoute ensuite (\*) : S'il étoit juste de s'en tenir à la réflexion d'un Crisique, dont la plume n'épargne affez souvent, ni le profane, ni le facré, nous aurions dans la Recherche de la Vérité le commentaire le plus beau qu'on puisse écrire sur ce passage. Voions donc quelle. est cette terrible comparaison, ce parallèle affreux qui a si fort irrité Mr. l'Abbé d'Olivet, qu'abandonnant ce flyle poli, qui est le partage de Mrs. les Academiciens, & qui regne toujours dans leurs. Ouvrages, il s'emporte & s'oublie, jusqu'à outrager le plus indignement la mémoire d'un illustre mort, qu'il savoit être en état de ne pouvoir se défendre. Si je n'étois pas aussi persuadé que je le suis de la droiture du cœur de Mr. PAbbé d'Olivet, l'attribuerois à une basse & lâche jalousie des injures qui ne partent que d'une

<sup>(\*)</sup> D'OLIVET, Théologie des Philosophes Grecs, pag. 96.

d'une grande vivacité & d'un zèle trop ardent, mais sans nous plaindre davantage des termes injurieux de Mr. l'Abbé d'Olivet, examinons ce qu'a écrit Mr. Bayle au sujet de Démocrite & du Pere Mallebranche, Nous trouverons 1°. qu'il a parlé du dernier avec toute la politesse du monde. 2°. On'il n'en dit que ce que vingt autres Auteurs en ont dit. 3°. Que ses Réflexions sont très - justes. » Je ne sais. » dit-il (\*), si jamais personne a pris » garde que le sentiment de l'un des » plus sublimes esprits de ce siécle, que nous » voions toutes choses dans l'Etre infini. » dans Dieu, n'est qu'un développe-» ment & qu'une réparation du dogme » de Démocrite. Prenez bien garde » que Démocrite enseignoit que les » images des objets, ces images, dis-» je, qui se répandent à la ronde, ou » qui se tournent de tous côtés pour » le présenter à nos sens, sont des » émanations de Dieu, & sont ellesaomêmes.

<sup>(\*)</sup> BAYLE, Diction. Hist. & Critiq. Art. Democrite, Remarq. O.

CRITIQUE. S. XI. # mêmes un Dieu , & que l'idée acs tuelle de notre ame est un Dieu. Y » a-t-il bien loin de cette pensée à » dire que nos idées sont en Dieu, » comme le P. Mallebranche le dit, & » qu'elles ne peuvent être une modifi-» cation d'un esprit créé ? Ne s'ensuit-» il pas de-là que nos idées sont Dieu » lui-même ? Or, nos idées & notre sofcience peuvent passer facilément » pour la même chose. Ciceron sera » dire, tant qu'il lui plaira, par l'un de » ses personnages, que ces pensées de » Démocrite sont dignes d'un Abdéri-» tain ; c'est-à-dire , d'un sot & d'un » fou; je suis sûr qu'un petit esprit ne » les formera jamais. Pour les for-» mer , il faut comprendre toute l'é-» tendue de pouvoir qui convient à » une nature, capable de peindre dans » notre esprit les images des objets. » Les espèces intentionnelles des Scho-» lastiques sont la honte des Péripaté-» ticiens; il faut être je ne sais quoi » pour se pouvoir persuader qu'un ar-» bre produit son image dans toutes » les parties de l'air à la ronde, jus-» ques au cerveau, d'une infinité de Tome II. Hh » fpec362 E x. A. M. E. N.
30 spectateurs. La cause qui produit
30 toutes ces images, est bien autre
30 chose qu'un arbre. Cherchez - là
30 tant qu'il vous plaira, si vous la

» tant qu'il vous plaira, si vous la » trouvez au - deçà de l'Etre insini, » c'est signe que vous m'entendez pas » bien cette matière. Je ne discon-» viens pas qu'au sond ces dogmes de » Démocrite ne soient très-absurdes, » St. Augustin les a résutés solide-

ment. «

On s'attend peut-être que Mr. l'Abbé d'Olivet prouvera que Mr. Bayle s'est trompé, qu'il se mettra du moins en état de montrer qu'il n'y a aucune ressemblance entre le système de Démocrite & celui du P. Mallebranche; point du tout, il ne songe à rien de tout cela, il se contente de canoniser Ie P. Mallebranche & de déclarer Athée Démocrite, moiennant quoi, il conclut qu'on ne doit faire aucune comparaison entre ces deux Philosophes. II faut avoiier que cette canonifation du Métaphysicien moderne est un de ces grands coups de maîtres, auquel on ne s'attend point, & qui forme un argument qu'on ne sauroit résoudre. On

CRITIQUE. S. XI. 363 sera peut-être bien aise de savoir comment l'emploie Mr. l'Abbé d'Olivet, voici ses termes (\* ): Ceux qui ont connu particulièrement le P. Mallebranche, & savent qu'il a été un des plus grands Philosophes de son siècle, mais qui a su allier l'étude des sciences les plus abstraites avec une solide piété, seront indignés que Mr. Bayle ait ofé mettre la Théologie d'un saint Prêtre en parallèle avec celle d'un Païen, suspect d'Athéisme aux païens mêmes. Eh! que diroit Mr. l'Abbé d'Olivet si on lui prouvoit évidemment deux chofes ? la première, que ce saint Prêtre, au jugement de bien de grands hommes, a été violent, emporté, atrabilaire ; la seconde , que son système fur les idées ressemble assez, non-seu-Iement à celui de Démocrite, mais est une espèce de Spinosisme spirituel; c'est - à - dire , qu'il rend toutes les substances incorporelles des simples modifications d'une substance spirituelle, unique & infinie. Je commencerai par prouver le dernier de ces deux

<sup>(\*)</sup> D'OLIVET, Théologie des Philosophes Grecs, pag. 97.

EXAMEN deux faits, je reviendrai enfuite au

premier.

Supposer que nous voyons tout en Dien, n'est - ce pas , pour ainsi dire, prétendre que Dieu foit l'ame commune de tous les êtres ? N'est - ce pas établir une substance générale, infinie, spirituelle, représentative, dans laquelle toutes les autres substances spirituelles se retrouvent, ne pensent, n'agisfent, ne connoissent que par l'intime union qu'elles ont avec cette substance générale, dont elles ne sont que de pures & simples modifications ? Si nos idées, qui sont les seules opérations de potre ame, par lesquelles nous puissions connoître, non-seulement sa nature, mais même son existence; si nos idées, dis-je, font hors de nous, si nous n'avons pas le pouvoir de les créer, si elles sont inaltérables, éternelles, si elles sont enfin une partie de l'essence divine, cette essence de Dieu, diverfement modifiée, est sujette à tous les inconveniens de la substance Spinosiste. Il ne faut plus dire, selon le système du P. Mallebranche, un tel homme a eu la penfee d'en affaffiner un autre ; mais la CRITIQUE. S. XI. 365 la substance générale, l'étendue spirituelle; dans laquelle sont renfermées toutes les modifications, a présente l'idee d'un crime affreux à une 'telle modification. Et n'est-ce pas-là en quelque manière saire Dien l'auteur de tous les crimes; puisque c'est dans hit que les hommes en prennent les idées; n'est-ce pas outrager la Divinité, & la ravaler autant

qu'a fait Spinosa?

Le Pere Mallebranche avoit prévû lans doute une partie des justes reproches qu'on pouvoit lui faire ; il inventa une étendue intelligible , infinie , que Dien renferme en Ini-même, & c'est dans cette' étendue que nous voions les choses. Mr. Arnaud, qui sit un Ouvrage pour résuter le système des idées du P. Malle-Branche, a démontré clairement le ridicule & l'inutilité de cette étendue intelligible, infinie, qui ne met point à couvert le sentiment du P. Mallebranche de toutes les objections qu'on a formées sur les notions indignes qu'il donne de las nature de Dieu. On ne fauroit deviner (\*), dit

<sup>(\*)</sup> Des vraies & des fausses idées, &c. Hh 3 par

dit ce savant homme, ce que le P. Mallebranche a voulu que nous entendifsions par ceue étendue intelligible, insinie, dans laquelle il prétend maintenant
que nous voions toutes choses; car il en
dit des choses si contradictoires, qu'il me
froit aussi dissible sur ce qu'il en dit, que
notion dissibile sur ce qu'il en dit, que
de comprendre une montagne sans vallée.
C'est une créature, ce ce n'est pas une
créature; elle est Dieu, ce elle n'est pas
Dieu; elle est divisible, celle n'est pas
divisible; elle n'est pas seulement éminemment en Dieu, mais elle y est formellement; celle n'y est qu'eminemment, ce
non pas formellement.

C'est une créature, puisque c'est l'étendue que Dieu a faite, & c'est l'étendue que Diéu a faite, puisqu'il prouve par-là que Dieu la connoît. Dieu, dit-il, renserme en lui-même une étendue intelligible, infinie; car Dieu connoît l'étendue, puisqu'il l'a faite, & il ne l'a

peut connoître qu'en lui-même.

par Mr. Antoine Arnaud, Docteur de Sorbonne, Chap. XIV. pag. 135. édit. de Colog. 1683. CRITIQUE. S. XI. 367 Et ce n'est pas une créature, puisque si cela étoit, en voiant les choses dans cette étendue intelligible, infinie, nous ne les

verrions que dans une créature, & son dessein est de montrer que nous les voions

en Dieu.

On voit combien est frèle & legère la ressource que le P. Mallebranche avoit cru se menager dans cette étendue intelligible; infinie, qu'il place dans Dieu, & qui ne sert qu'à augmenter Pobleurité & les inconvéniens insurmontables qui se rencontrent dans son opinion. Il faut donc qu'il en revienne toujours à somprémier principe, qu'après avoir fait sentif tontes les difficultes qu'il y a à soutenir que nos idées puissent être produites par des êtres finis, il dise qu'on doit les chercher dans l'infini, dans Dieu. Voilà précisément la doctrine de Démocrite; car il enseignoit que nos idées étoient des émanations, qu'elles étoient elles-mêmes des Dieux; & le P. Mallebranche, en raisonnant consequemment à ces principes, peut'-il en tirer d'autres conséquences que celles que Démocrite tiroit des siens ? Si nos idées sont en Hh 4 Dieu.

Dieu, si elles ne peuvent être que des modifications d'une substance infinie; si elles ne sauroient émaner d'un esprit créé, ne sont-elles pas des parties de la Divinité? Ne sont-elles pas des modifications de la fubstance sprituelle, & par consequent des Dieux?

Mr. l'Abbé d'Olivet, avant de le récrier si fort sur la façon polie dont-Mr. Bayle a parlé du P. Mallebranche ... auroit dû bien examiner le fystême de cet Oratorien, & il auroit vû qu'onlui faifoit grace, en le traitant avec tant de douceur & assaisonna de tant d'éloges ce qu'on en disoit. Tous ceux qui auront lû le passage de Mr. Bayle, qui lui a attiré un torrent d'injures, feront étonnés du procédé de Mr. l'Abbé d'Olivet. Et que diroit - il , si je lui citois ici un nombre d'Auteurs diftingués, qui ont condamné le sentiment du P. Mallebranche, comme très-dangereux ? Si nos idées, dit un ingénieux Critique (\*), sont l'essence de Dieu diversement modifiée, je ne connois par le moïen

<sup>(\*)</sup> DESLANDES, Hist. Critiq. del? Philosoph. Tom. 11. pag. 512.

CRITIQUE. S. XI. moien de cene effence que deux choses dans l'Univers , mon entendement , & les natures universelles, immuables, en quoi consiste l'essence de Dieu. Mon entendement est quelque chofe de réel , puisque c'est moi-même ; ma raison , ou la vérité de mes idées , est aussi quelque chose de réel. Hors de - la que puis-je concevoir, si toutes ces natures universelles sont l'essence de Dieu ? Il n'y a rien qui detruise plutor ce qu'on appelle Religion, rien qui mette plus- à l'aife l'esprit de l'homme. Chaque idée a je ne sais quoi d'absolu, de distincte, d'indépendant de mon entendement : chacune de ces idées est l'effence même de Dieu ainsi modifiée ; donc toutes les idées composent toute la Divinité, done elle est répandue par-tout, & subsiste dans tous les entendemens.

Mr. Arnaud ne traite guères plus favorablement le système du P. Mallebranche. Selon lui (\*), les idées par lesquelles nous voions tout en Dieu, sont de

<sup>(\*)</sup> Des vraies & des fausses idées, &c. par Mr. Antoine Arnaud, Docteur de Sorbonne, Chap. III. pag. 19.

de vraies chimères, qui n'aiant été inventées que pour nous mieux faire comprendre comment noire ame, qui est immaténielle, peut connoître les choses matérielles que Dieu a créces, nous le fait si peu entendre, que le fruit de ces spéculations est de nous vouloir persuader, après un long circuit, que Dieu n'a donné aucun moien à nos ames d'appercevoir les corps réels & véritables qu'il a créés, mais seulement des corps intelligibles qui sont bors d'elle, & qui ressemblent aux corps réels.

De deux Auteurs celèbres que je viens de citer, le premier accuse le sam Prème Mallebranche de détruire la Religion, & le second veur qu'if-nous conduise au plus outre Pyrrhonicme. En voici un troissème qui soutient, & qui soutient hardiment que le Saim étoit Aibée; & sou par-destis le marché. Mr. l'Abbé d'Oljvet ne sauroit rejetter l'autorité de ce Critique; c'est cet homme; que le Collège de Louis le Grand doit se glorister lans cesse d'avoir (\*) 3

(\*) Un Collège qui a enfanté les Sirmonds, CRITIQUE. S. XI. 371
enfanté, c'est le rival des Petaux, des
Sirmonds, des Vasseurs, &c. C'est
ce savant qui seul a droit de critiquer
Ciceron, de lui reprocher (\*) qu'il a
changé en courtisanne la semme légisime d'Epicure, quoiqu'il soit constant
que

monds, les Petaux, les Frontons-du-Duc, les Salians, les Vaffeurs, les Hardoüins, eft-il deshooré, à votre avis, pour avoir été habité par un Grammairien, dont le Commentaire fur Ciceron n'est pas excellent ? Apolog, de Mr. l'Abbé n'Olivet, contre les Journalistes de Trevoux, pag. 161. Cette Apologie est placée après les Remarques sur la Théologie des Grecs.

(\*) Le P. Hardoüin, dans fes Remarques fur Pline, XXXV. 40. prévend que Léontium étoit la femme légitime d'Epicure. Voici sa preuve, dans les propres termes qu'il m'a dictés, l'linius inter tabulat Thodori piètoris habet Leonium Epicuri cogitantem. Quo dicto non meretricem, sed Epicuri conjugen fuisse Leonium significat, of in tabula pingi derebus l'hilosophicis meditantem. Sie enim in nummis antiquis appellantur Plotina Trajani, Sabina Hadriani, of apud Plinium alia, conjuges certe, nonemetrices. Traduct. de la Nat. des Dieuxes, Liv. I. pag. 309, Tom. 1. Not. 4,

372 EXAMEN

que ce Philosophe n'en ait jamais eue; ensin, c'est le grand Hardouin. Ecoutons-le parler: Mallebranche, (\*), ditil, se vante de voir tout en Dieu; il devois sans doute connoirre ce Vers qu'on lui a si souvent appliqué, & qui est devenu si commun.

Lui, qui voit tout en Dieu, n'y voit pas qu'il est fou.

Tai résolu de ramasser dans ses Ouvrages quelques-uns des endroits où il établis l'Athérsme : je choistrai ceux où il instinue le plus visiblement ce dogme impie ; car si

(\*) Quamobrem in Verbo Dei Deoque videre se omnia glori atur, tamee si novit ea ocacassion e huno versculum in se suisse jastinatum, & a plebe ipsa decantatum;

Lui, qui voit tout en Dien, n'y voit pas

Hujus abitirus documenta corradere & congerere hoc loco ex libris ab eo [cripitis stames]
funt numero multi, deliberatum est, neque
omnia certe, nam este i stadi infinitum, sed
insginio a duntaxat. Id quod mole stum esse
nemini debet, si considerarit, gravissiman
impietatis accusationem esse; qua ne temere
proinde jasta videatum, multis eges stabiliris
argumentin Hard. Athoi, Detecti, pag. 430.

5

#### CRITIQUE. S. XI. je les voulois tous rapporter, j'aurois trop à faire. J'en citerai cependant affez pour prouver que quelque grave que fois l'accu-Sation d'Athéisme , elle n'est point temévaire & avancée sans fondement. quoi ! le Pere Hardouin dira que le faint Prêtre eft un Athée des plus determinés, il le traitera de fou, d'extravagant'; cependant ce même Pere Hardouin illustrera le Collège qui l'aura enfante; & Mr. Bayle fera un homme qui n'épargnera assez souvent ni le sacré. ni le profane, pour avoir dit que le seneiment du Pere Mallebranche, Pun des plus sublimes esprits de ce siecle, n'étoit qu'un développement & qu'une réparation du dogme de Démocrite! Quelle injure fait-il donc à ce Métaphysicien ? Ne dira-t-on pas en parlant de Gassendi. que sa Philosophie n'est qu'une réparation du dogme d'Epicure, sans que les partisans les plus zèlés de ce Philosophe s'en offensent? Gassendi cependant mérite bien d'aussi grands égards que le Pere Mallebranche, & à parler naturellement, le saint Prêtre lui étoit bien

inférieur, foit en science, soit en probité. Il n'y a eu, & il n'y a encore EXAMEN

374 aujourd'hui qu'une seule voix parmi tous les Savans sur le caractère de Gasfendi; mais celui du P. Mallebranche a été souvent dépeint par des gens trèsrespectables, avec des conleurs bien noires. Je pourrois placer ici plusieurs portraits du faint Prêtre, pris dans les Ouvrages de Mr. Arnaud (\*\*), qui le représentent d'une manière bien peu flatteuse : j'en trouverois plusieurs autres dans les Lettres d'un Théologien; mais pour prouver, ainsi que je l'ai' promis , que le saint Prêtre étoit violent , emporté , atrabilaire , & que sa Théologie est beaucoup moins sûre, beaucoup moins édifiante, & beaucoup moins chrétienne que ne le pense Mr. l'Abbé d'Olivet, il est nécessaire d'une autorité plus respectable que celle de deux ou trois Ecrivains, quelque mérite qu'ils puissent avoir. Voici donc la décisson des principaux Membres d'une des plus fameuses Universités de l'Europe,

(\*) Dans les Réflexions Philosophiq. & Théolog. sur le nouveau système de la Grace.

CRITIQUE. S. XI. pe, je la copierai mot à mot; je doute que Mr. l'Abbé d'Olivet ait fait usage de cette pièce dans les Actes de la canonifation du P. Mallebranche (\*). v Ce » troisième Livre de Réflexions Philo-» sophiques & Théologiques , &c. ne » nous paroît pas moins orthodoxe » que ceux que le même Auteur a dejà » publiés sur la même matière ; mais , » il fera d'autant plus utile & plus né-"» cessaire, que les erreurs qu'on y ré-» fute , font plus importantes & plus .» dangereuses, en ce qu'elles regardent » la personne même de Jesus - Christ Domme Auteur & distributeur de la ... Grace. Il n'y a point d'esprit, quel-» que médiocre qu'il soit, qui par le » secours de ce Livre n'en puisse voir » tout - d'un - coup la fausseté. Le P. » Mallebranche peut être un grand » Philosophe; mais ce qu'il enseigne » de Jesus - Christ , comme Auteur de » la Grace , n'est guères digne d'un Théo-

<sup>(\*)</sup> Cette Pièce est imprimée au commencement du troisième Volume des Réflexions Philosoph. & Théolog. &c.

376 EXAMEN

» Théologien. Ne peut on pas dire, » avec St. Augustin, que ce sont de » grandes rêveries des grands Docteurs, » & que nous faisons bien mieux de » demeurer attachés aux grandes véri-» tés , que les grands Saints ont fait » passer jusques à nous ? C'est ce que » Mr. Arnaud enseigne qu'il faut faire, » & par-là il triomphe de celui qu'il Do combat ; car il n'y a que la verité o qui remporte la victoire. Et comme Dil fait que la charité est la victoire de » la vérité ; aussi l'a-t-il pratiquée » dans toute la suite de cette dispute » autant qu'on le pouvoit, soit en dis-» fimulant les termes injurieux & offen-22 fans dont les Ecrits de son adversaire » font remplis , foit en lui disant là-» dessus tout ce qui étoit capable de » le faire rentrer en lui-même, & en » observant par tout les règles de la modération chrétienne. Davouer que la conduite du Pere Malle-De branche en a paru bien éloignée jusques » à cette heure , & il est difficile qu'on » la puisse excuser de ce péché, que » St. Augustin dit que l'on commet envers nous, lorsque pour nous être expli-» qués

CRITIQUE. S. XI. 37%. or qués sur ce que nous n'approuvons pas » dans les Ouvrages ou dans les discours » de quelques - uns des notres , selon la so liberté que la charité doit donner entre » frères , on croit que c'est l'envie plutôt » que la charité qui nous fait parler ; & » que nous commettons envers ceux » qui trouvent quelque chose à redire à » nos sentimens, lorsque nous croions » qu'en cela ils cherchent moins à nous » corriger qu'à nous faire de la peine. » C'est la réflexion que nous avons » cru dévoir faire sur la manière de » cette dispute qui paroît être à sa » fin , puisque Mr. Arnaud ne nous » fait plus rien espérer sur ce sujet, & m qu'en effet il a mis ce nouveau sife-» me dans une telle évidence, qu'il ne » semble pas qu'il y ait plus rien à a faire , ou pour l'éclaireir , ou pour » le réfuter. Donné à Louvain le 18. » Mai 1686. G. Huygens , Dolleur wen Théologie. J. L. HENNEBEL , Docwteur en Théologie: MARTINUS DE m'S WAEN, Dolleur en Théologie. J. DE » CUYPER, Doien de l'Eglise Micperropolitaine de Malines . Cenfeur de D Livres , OG, C.

Tome II. Ii Quoi-

Quoique Mr. l'Abbé d'Olivet ait été si scandalisé du parallèle que Mr. Bayle a fait du système du P. Mallebranche & de celui de Démocrite; il a cependant cru qu'il pouvoit comparer le Pyrrhonisme de ces deux Philosophes : on sait que le faint Prêtre a soutenu qu'en ne peut être entièrement assuré par l'évidence qu'il y a des corps, or que c'est par la seule foi qu'on peut se convaincre de leur existence. Ce dogme entraîne dans le Pyrrhonisme le plus outré, & s'accorde parfaitement avec celui de Démocrite, par lequel il établiffoit que nous ne savions pas s'ilexistoit quelque chose, ou s'il existoit rien. Mais Mr. l'Abbé d'Olivet (\*); après avoir marque ce trait de conformité entre le Philosophe ancien & le moderne, nous avertit qu'il n'avoit rien de mauvais dans le Pere Mallebranche, parce qu'il avoit un retranchement sur dans l'infaillibilité de la Foi. J'examinerai dans l'instant la bonté de ce:

<sup>(\*)</sup> D'OLIVET, de la Théologie dess Philosoph. Grecs, &c. pag. 99.

CRITIQUE. S. XI. 379 ce retranchement; mais je crois devoir auparavant faire ici mention d'un acle de foi, que le saint Prêtre faisoit apparemment soir & matin, & qu'il a plû à Mr. l'Abbé d'Olivet de nous donner, comme un excellent correctif de ce qu'on pourroit trouver de dangereux dans le système du Pere Mallebranche (\*). O mon Dieu! je crois qu'il y a des corps, parce qu'on m'a démontré que vous n'êtes pas trompeur, & que vous avez asuré que vous en avez effectiverrent créé. Comment est-il possible que Mr. l'Abbé d'Olivet ne se soit pas apperçu que cet acte de foi, quelque rempli qu'il foit d'amour & de soumisfion, contient une absurdité? Car, ou nous n'avons aucune preuve par la foide l'existence des corps, ou le rapport des sens doit être cru; la foi ne nous est connue & n'est fondée que sur l'existence des sens, comment serons, nous fûrs de la vérité de l'Incarnation, s'il n'y en a d'autres preuves que celle de la croiance de cette Incarnation ?...

<sup>(\*)</sup> Là même, pag. 101.

EXAMEN Quelle raison m'obligera d'y ajouter foi, files sens ne m'assurent point authentiquement qu'il y a des corps, & que par conséquent le Fils de Dieu a pû en prendre un ? N'est-il pas plus: clair que le jour, que l'on doit être assuré qu'il y a des corps, avant que d'avoir la foi, puilque cette foi suppose absolument l'existence des corps, des Prophêtes, des Apôtres ? Tous ces saints personnages n'ont-ils donc été que des fantômes? Si je n'ai aucune épreuve parl'évidence de leur existence réelle & corporelle, que devient donc l'authenticité de l'Écriture, celle des Miracles. celle de la Tradition?

Le P. Mallebranche a cru prévenir ces objections accablantes, en difant: Si l'on y prend garde de près (\*), on-reconnoura que quoiqu'on ne suppose quo des apparences d'hommes; de Prophètes, d'Apôtres, d'Ecriture-Sainte; de Miracles, & C. ce que nous avons appris par ces prétendues apparences est absoluments

<sup>(\*)</sup> Recherche de la Vérité, Tome II.

CRITIQUE. S. XI. 381 incontestable ; puisque , comme j'ai prouvé en plusieurs endroits de cet Ouvrage, il n'y a que Dien qui puisse représenter à l'esprit ces prétendues apparences, & que Dien n'est point trompeur ; car la foi même suppose tout ceci : or dans l'appa. rence de l'Ecriture-Sainte, & par les apparences des Miracles, nous apprenons que Dieu a créé un ciel & une terre, que le Verbe s'est fait Chair ; & d'autres semblables vérités , qui supposent l'existence d'un Monde créé : donc it est certain pan la foi qu'il y a des corps, & toutes ces apparences deviennent par elle des réalites. Mr. Arnaud a si bien démontré le faux qui régnoit dans tout ce raisonnement, que je ne puis m'empêcher de placer ici sa résutation. Je ne fais (\*), dit-il, si je me trompe; mais je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de cercles plus vicieux. Car il s'agit de savoir, si avant supposé-qu'il n'y a point de corps, & qu'il n'y a que Dieu & mon esprit, je puis demeurer dans cette supposition jusques à ce que faie la foi, & ne.

<sup>(\*)</sup> Des vraies & des fausses idées, &c., Chap, XXVIII. pag. 333.

#### EXAMEN 382

ne la quitter que par la foi. Et je soutiens que cela est impossible, & que la raison de cet Auteur ne le prouve en aucune sorte; car dans cette supposition, tant que j'y demeure, je suis obligé de croire qu'il n'y a que Dieu qui ait pû représenter à mon esprit tout ce que j'ai jamais lû de bon ou de mauvais dans les Livres que je sais bien n'avoir pas composés. m'auroit donc aussi-bien représenté ce que je me suis imaginé avoir lu dans l'Alco-ran, que ce que j'ai cru avoir lû dans un Livre appelle la Rible : donc dans l'hypothèse qu'il n'y a que moi & mon esprit, si cette raison étoit bonne au regard de la : Bible , que Dieur n'étant point trompeur, & n'y aiant que lui qui ait pû représenter à mon esprit ce que je me fuis imaginé avoir vû dans la Bible, cela me doit passer pour incontestable, . je ne vois pas pourquoi elle ne seroit pas. bonne au regard de l'Alcoran. Et ainsi, je suis assuré que je ne pourrois sortir de cet embarras, qu'en me servant de la maxime que Dien ne peut être trompeur, pour me convaincre de la faufscié évidente de cette supposition qu'il n'y a point de corps, mais sculement Dieu &

CRITIQUE. \$. XI. 383 mon esprii; & non pour en conclure qu'avant même d'avoir reconnu l'absurdité de cette hypothèse; des apparences de Prophètes, d'Apoires, d'Ecriture-Sainte & de Miracles, nous pourroiens sussite pour nous faire ajouter soi à l'Ecriture, changer par-là ces apparences en réalités.

Si on me peut montrer qu'il n'y a point " en cela de contradiction , j'avoüerai ingénûment ma bêtife ; car j'y en crois voir "

une manifeste.

Je renvoie ceux qui voudront voir une plus ample rédutation du sentiment extraordinaire du P. Mallebranche, à POuvrage de Mr. Arnaud, dont je viens d'extraire ce passage. J'ajouterai cependant encore ici une objection de ce Savant, à laquelle il me paroit qu'il n'y a point de réponse (\*): J'ai cruouïr, dit-il, une instinité de sois des hommes qui me parloient, dont les uns m'one paru me dire de sort bonnes choses, of d'autres de sort mauvaises, of qui eusgent été capables de me saire beaucoup offenser Dieu, si s'eusse la surpresse.

<sup>(\*)</sup> Là même, pag. 327.

84 EXAMEN

stons que leurs paroles étoient capables de me donner; car il y en avoit même qui m'eussent porté à croire qu'il n'y a point de Dieu. Or; je suis bien assaré que ces pensées ne venoient point de moi, puisque sen avois beaucoup d'horreur; il faudroit donc qu'elles fussent de Dieu, qui m'auroit parsé intérieurement en la place de ces personnes, que je croiois me parler extérieurement. Or, l'idée que jai de l'Etre parsait, ne sousser point qu'on lui attribue une conduite si indiene de sa bonté; donc je dois reçarder comme impossible la suppossition qu'il n'y ait que Dieu d'mon esprit.

#### \$ . X I I.

#### CONCLUSION.

J'Aurois pu relever encore plusieurs choses dans l'Ouvrage de Mr. l'Abbé d'Olivet, qui m'ont paru ou fausées, ou peu certaines; mais je me suis borné à celles qui m'ont le plus frappé.

Quelques personnes seront peutêtre surprises que j'ai examiné seusment

CRITIQUE. S. XII. 385 ment aujourd'hui un Livre qui a paru depuis vingt ans; ils trouveront que c'est prendre un peu tard la défense de Mr. Bayle. Je réponds à cela, que l'étois encore au Collège Iorsque Mr. PAbbé d'Olivet publia son Ouvrage. A peine avois - je fini mes études, que l'entrai au Service ; le métier d'un Militaire ne laisse guères le tems que demandent des études férieuses; & quand il le laisseroit, rarement un jeune Officier s'avise d'en faire un bon usage. Depuis fix ans, retiré dans une folitude où les Belles-Lettres font mon unique plaisir, j'ai eu plusieurs fois envie de faire ce que j'exécute actuellement; mais d'autres occupations m'en avoient empêché. Je m'acquitte enfin aujourd'hui de ce que je dois à la vérité & à la mémoire du plus grand & du plus vafte génie de l'Univers. gloire d'admirer la science & la probité de Mr. Bayle; j'ai du moins cela de commun avec un nombre de grands hommes, qui sans doute m'auroient ravi l'honneur de répondre à Mr. l'Abbé d'Olivet, si leurs occupations, ou quelques autres inconvéniens ne les Jame II. Κk

986 EXAMEN
en avoient point empêché. D'avoite
que j'ai été très-furpris que cet Académicien, qui paroît si sensible aux
moindres traits de critique, ait gardé
si peu de ménagement envers un homme qui en méritoit autant. Eh quoi!
ignoroit - il que Mr. Bayle avoit des
amis qui sauroient venger l'affront (\*)
qu'on saisoit à sa mémoire?

Ce seroit peut-être ici le lieu de dire un mot à quelques misérables Auteurs qui ont osé publier des libelles dislamatoires contre le caractère de Mr.

Bayle

(\*) Quand le mérite personnel de Mr. Bayle n'auroit pas demande que Mr. l'Abbé d'Olivet gardât plus de ménagement dans ses critiques, du moins cet Académicien devoit considérer qu'il convenoit de parler avec plus de modération d'un homme qui étoit allié aux plus illustres familles de sa Province. Ne peut-on pas critiquer sans dire des injures? Je ne dis rien fur la naiffance & la qualité de Mr. Bayle qui ne soit connu de l'Univers entier. Mr. Bayle, apparenoit à deux Maisons du Casse, & Chalabre. Vie de Mr. Bayle, par Mr. Des Maiseaux.

CRITIQUE. 3. XII. Bayle & contre ses Ouvrages: mais on leur feroit en vérité trop d'honneur; il s'en faut bien que leurs Ecrits méritent la même attention que ceux de Mr. l'Abbé d'Olivet. Eh ! quel est l'homme de bon sens qui ne plie les épaules, en lisant l'impertinent & ridicule libelle (\*) du fanatique Pere Le F\*\*\*, dont un jeune Conseiller du Parlement de Paris a si bien relevé les bévûes & les absurdités, dans un petit Ouvrage inséré dans la Bibliothéque Françoise, qui-s'imprime à Amsterdam chez du Sauzet ? Quel est le galant homme qui ne foit indigné en voiant l'ellronte-rie du Pere (†) P\*\*\*, qui dans un Discours public a osé dire que Mr. Bayle n'avoit point eu de probité? L'Univers entier ne dément-il pas une pareille calomnie? Qu'on consulte tous les ilfustres personnages avec lesquels Mr. Bayle

(\*) BAYLE en petit, ou l'Anatomie de

fes Ouvrages.

<sup>(†)</sup> Voiez ce qu'on a dit à ce sujet dans une Lettre, inserée dans la Bibliothèque Françoise, qui s'imprime à Amsterdam chez du Sauzer.

288 EXAMEN

Bayle a entretenu une ctroite correspondance; plusieurs vivent encore. Qu'on interroge toute la Hollande; qu'on s'insorme des Magistrats, des Militaires, des Bourgeois; ensin des gens de tous les différens états qui ont connu ce grand homme, & l'on verra le cas qu'il faut faire de l'accusation du Pere P\*\*\*. Mr. Bayle sera toujours respecté & estimé par les gens qui auront affez de mérite pour connoître le sien.

Par le fougueux (\*) Jurien, Bayle perfecuté, Sera des bons esprits à jamais refe pedé;

(\*) VOLTAIRE, EPÎT. fur l'Envie. Voiet une Note; dont Mr. DE VOLTAIRE a accompagné ces vers. Jurieux étoit un Miniftre Protestant, qui s'acharna contre Bayle & contre le bon sens. Il écrivit en foi & fit le Profète; il prédit que le Roïaume de France éprouveroit des révolutions, qui ne sont jamais arrivées. Quant à Bayle, on sait que c'est un des grands hommes que la France air produit. Le Parlement de Toulouse lui a fait un honneur unique, en faisant valoir son Testament, qui devoit être

CRITIQUE. S. XII. Et le nom de Jurieu, son rival fanatique,

N'est aujourd'hui connu que par l'hor-

reur publique.

Je ferois un gros Volume in-folio, fi je voulois placer ici tous les éloges que les plus illustres Savans ont donnés à l'en-

annullé comme celui d'un Réfugié, selon la rigueur de la Loi, & qu'il déclara valide, comme le Testament d'un homme qui avoit éclairé le Monde & honoré sa Patrie. En vérité un pareil honneur efface bien toutes les fletrissures que quelques miférables calomniateurs & ignorans Critiques s'éforceroient de faire à la mémoire d'un grand homme.

Cette réflexion ne regarde en aucune manièteMr. l'Abbed'Olivet, homme véritablement respectable, ainsi que je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui, à beaucoup de probité, joins un grand génie . & dont les Ouvrages doivent être les modèles de tous ceux qui venlent écrire avec autant de force que de précision & d'éloquence. Mr. l'Abbé d'Olivet n'a péché que par un zèle inconsidéré, qui cependant est très-blamable. Il n'en est pas de même des autres Critiques de Mr. Bayle; c'est à eux à qui j'applique, sans restriction, la réflexion que j'ai faite au sujet de cette Note de Mr. DE VOLTAIRE.

T EXAMEN

Penvi les uns des autres à Mr. Bayle. Je viens de rapporter celui d'un des plus grands Poètes de la France. Qu'il me loit permis de l'accompagner de celui qu'a fait le plus bet esprit qu'il y ait eu dans le dernier siècle.

Qu'on admire le grand savoir, L'éruditon infinie,

Où l'on ne voit sens ni génie: Je ne saurois le concevoir; Mais je trouve Bayle admirable, Qui, prosond autant qu'agréable,

Me met en état de choisir. L'instruction ou le plaisir.

A la fage décision de St. Evremond, je serai succéder celle d'un des plus judicieux Critiques qu'il y ait eu en Eusope; c'est Mr. de la Monnoye.

Tel fut l'illustre Bayle, honneur des beaux esprits,

Dont l'élégante plume en recherches

Fait douter qui des deux l'emports en ses Ecrits,

De l'agréable ou de l'utile. Je pourrois joindre à ces éloges ceux de tous les Savans de l'Europe; mais il me fuffira, pour montrer jusqu'où va l'im-

CRITIQUE. S. XII. pudence d'un homme qui ose resuler à Mr. Bayle la probité , de placer ici les noms des perfonnes avec lesquelles il a été très-lié. On verra si un homme, qui a eu l'approbation des gens de qui Mr. Bayle étoit estimé, ne mérite pas celle de l'Univers entier. Il avoit pour amis en France (\*), Mr. le Duc de Noailles, Mr. de Bonrepaux, Mr. l'Abbé Bignon, Mr. Thomassin de Mazaugues, Conseiller au Parlement d'Aix, le Pere Mallebranche, les deux Peres Lamy, Mr. & Mademoiselle de la Sablière . Mr. l'Abbé Nicaise, Mr. l'Abbé du Bos, Mr. Rainffant & Mr. Oudinet , Gardes du Cabinet des Médailles du Roi, Mr. Bayle Médecin & Professeur à Touloufe , Mrs. Perault , de Longe - Pierre , de la Monnoye, &c. En Angleterre, Mr. Burnet Evêque de Salisbury, Mrs. Cappel , Dubordieu , Abbadie , la Rivière le Vassor , Pujolas , Gc. En Allemagne ,

(\*) Voiez la Vie de Mr. BAYLE, pag. 106. mais sur-tout consultez ses lettres, dont Mr. Des Maizeaux a été l'éditeur. Kk 4 B92 EXAMEN CRITIQUE, S. XII.
Mr. le Comte de Reckheim, Mrn
Leibnitz, Thomassus, Buddaus, &c.
En Italie, Mr. Magliabecchi, Bibliothécaire du Grand-Due de Toscane: En
Hollande, Mr. le Comte de Frise, Mr.
le Marquis de Bougi, Mr. le Leu de
Wilhem, Mr. Fremont d'Ablancourt,
Mr. Basinage, Mr. Basinage de Floitemanville, Mrs. Gravius, Drelincourt,
Regis, &c. En Flandres, Madame la
Comiesse de Tilly, Mr. le Baron le Roi,
&c. IA Genève, Mrs. Chouet, Turretin, Leger, Piclet, &c.

FIN

TABLE.

# TABLE

D'E S

## MATIERES.

Les Lettres a & b marquent les Tomes I. & II.

BSTRACTION : ne peut convenir à des idées innées, a. 212. b. 326 Accord des Elémens : imaginé par Empédocle, 4. 364

Adoration: les Savans l'exigent en quelqueforte, a. 33, 34

Affirmation : d'où formée , d. 242 Agobard : écrit contre les prodiges & les fuperstitions, a. 89. Passage de son Livre, 90 Air : regardé comme principe de toutes choe fes par Anaximène & Dingène Apollinaire, a. 361. & avec le feu par Oenopidès, & avec le feu & l'eau par Onomacritus, 367. & plus ou moins rare, ou condenfé, par Archélais d'Athènes, 366

Alexandre Epicurien : foutenoit l'ame du Monde, 4. 332TABLE

Alexandrie : on y faifoit païer tribut aut fous, b. 144, 145. y compris les Astrologues , ibid.

Algebre : Science fure, 4.6,46

Amant : ses démarches appliquées à la Logique, a. 198, 199, 200. Fanatique, moins fatigant qu'un dévot, 225, 226. Plaisam-

ment dépeint, 227

Amans : changent en perfections tous les défauts de leurs Maîtresses, &c. ou les cachent avec foin, a. 2.78. Prennent pied fur la moindre faveur, 441. Bonnes pratiques des diseurs de bonne-avanture, & leurs quérelles, font un des meilleurs moiens des Astrologues, b. 156, 157

Ammasis, Ammosis, ou Amos Pharaon: premier Roi d'Egypte, règne depuis 2312. jus-

qu'en 23.37.4.69

Ambiguité de mois & de phrases : viciense & évitable, a. 228. Combien elle cause

de disputes inutiles , ibid. Ame : comment on examine si elle est immortelle, a. 240, 241. Ignorance des Philosophes fur fon effence, 278. Son immortalité crue par des peuples qui n'avoient aucune idée de Dieu, b. 14. Notre ignorance fur fa nature , 44 , 53. Crue matérielle par les Anciens , 45 , 46, 48. Exemples, 50. Si elle est matérielle, b. 55 4. 65. Si elle vient des peres & meres , 57. Sa matérialité soutenue par d'habiles gens 61, 62. Si elle est matérielle & mortelle, 65, 91. Difficultés, 79. Composée de deux parties; l'une railonnable, l'autre irraisonnable, 95, 100. Elle est spirituelle, 100, 110. & immortelle, 111, 113.0%. Si-cette croiance est nécessaire à l'honnête

homme, 226, 133 Ame du Monde : exposition de ce système , 4. 120. b. 213. &c. Quand il fut connu dans la Grece, 116. Straton l'admettoit. & Virgile, a. 330, & bien d'autres, 332. Perfectionné par les Stoiciens, b. 257. Spinosa l'a renouvellé, a. 332. En quoi il le fait consister, ibid. 333. Système erroné & absurde, 332, 333, 346. Réfutation de ce système, ibid. 347

Ame raisonnable : son siège , question impenétrable . b. 96 , 97. Ses combats perpetuels avec la fenfitive, 98. Si elle penfe toujours, ou non, 119, 124

'Amenophis : chasse d'Egypte les Juis à cause de leur lépre, a. 72

Ampoule ( la Sie. ): fable produite par la Tradition, 4. 120, 121

Analyse : ce que c'est en Logique, a. 270. Son usage, 270, 271. Consiste plus dans le jugement, que dans les règles prescrites,

Anaxagoras : regardoit comme principes de toutes choses, certaines particules toutes femblables, a. 366. Qu'il est le premier qui ait fait entrer une Intelligence dans la formation de l'Univers, b. 210, 252

Anaximandre : donnoit un commencement au Monde, a. 314. à l'exclusion de toute Intelligence, par rapport à sa formation b. 227. Composoit l'ame de terre & d'eau, so.

Anaximene : regardoit l'air comme principe de

de toutes choses , a. 361. qui ne devoit fon origine qu'à lui - même , b. 239 Anes sauvages : indiquent de l'eau à Moise.

, felon Tacite, a. 78

Angoutême : miracle qu'on en débite . a. 87 Anima & Mens : diftinguées; comment chez les Anciens , b. 45. & comment chez les

Modernes, ibid.

Animaux : la raison & la connoissance de la Divinité sont les seules choses qui nous distinguent d'eux, a. 104. Ne peuvent vivre fans fang, b. 50, 51. Réduits au rang des machines par les Cartéliens, 68, 763 90. & suiv. Leur ame prouve que la Matière peut acquérir la pensée, 76. &c. &c elle est capable de toutes les opérations de l'esprit de l'homme, 90. N'ont pas deux ames, 101. Conservent leur connoissance. - quoique mutilés, 101, 102

'Antécédens : les deux premières propositions d'un syllogisme, a. 146, 147. Il n'y en a

ou'un dans l'enthymême, . 348:

Amitheses : Jeur abus condamné par Perse.

4. 254

Ararat : hauteur de cette montagne, a. 66 Archelaus, Athénien : regardoit l'air, plus ou moins rare ou condense, comme le principe de toutes choses, a. 366

Argent : se diffout dans l'eau-forte, & non : dans l'eau-régale, a. 237

Argumentation : sujet de la Logique, selon quelques Philosophes, a. 234

Aristore : sa Phytique meprisee, & par qui, a. 18. Trop vanté par les demi - Savans 2.7.259. Sa Logique pleine d'inutilités, 7. Sa Phytique, fimple ramas de mots , 8, 18. 8 pure Logique, 18. Sa Métaphyfique condamnée dans un Concile , b 344. Rentrée en crédit, ibid. Savoit peu de choses, 4. 9. Jugement qu'en porte l'Auteur, 16. & le P. Mallebranche, 17, 18. Cas qu'en font les Péripatéticiens, 150. Forme le premier un corps de Logique, 101. & l'obscurcit, ibid. Attaqué par Gaffendi, 192. Ses Cathégories, non - feulement inntiles, mais nuifibles 215, 216, 217. Fort respecté dans les Ecoles . 217 A plus d'empire sur les Scholastiques, que Moise sur les Juis, ibid. Dieu ne lui a point laiffé le soin de rendre les hommes raisonnables, 2, 259. Désend le mieux l'éternité du Monde, 302. Ses raisons, 303, 304, 305. Combien accréditées, b. 265. Probabilité de son système, a. 307. Sa simplicité, 309. Qu'il n'est pas le premier Philosophe qui l'ait soutenu, b. 185. Quel a été son système de Théologie, 354. Admet trois principes des chofes, la matière, la forme, & la privation, a. 379. Repris à cet égard, 380. Suivi par les Scolaffiques, avec autant de foumission, que la Révélation, 379. Montagne prévoit la chute, 381. Use de vaines distinctions , 437. Toujours décisif , même en ce qu'il ignoroit , b. 52. Son Entelechios, ou définition de l'ame, vaine & inutile, ibid. Repris par Mallebranche. ibid. 53. Regardé par Averroës comme la fouveraine vérité, 130

Aristonène: idée qu'il avoit de l'ame, b. 51 Arnauld (Amoine): écrit contre Mallebranche, 398 che, 4.147, 366, 370, 382, 384. Injuffement condamné en Sorbonne, 161. Controversiste assez modéré, 172. Accusé d'ètre l'Autenr d'un libelle, intitulé Le vérnable perirait du Prince d'Orange, 175. Louie & reprend Platon , 297

Art : ne peut faire quelque chose de rien. 4. 245

Art de Penfer , ou Logique de Port-Roial,bon Ouvrage, a. 195. Son caractère, 196. Cité, 189, 191, 196, 201, 206, 207, 215, 216. Promet d'apprendre en 10, jours tout l'utile de la Logique, 249. Repris de molle complaifance, 250. Condamnel'Aftrologie-Iudiciaire, b. 145

Articles de Foi de la même Communion : différens au-deçà & au-delà des Pyrénées . a. 162 Asomaton : ce que fignifie ce mot Grec , b.

270. Explication qu'en donne Origène, ibid.

· Qu'il ne se trouve dans aucun endroit des Livres Saints, 272 Ale (R.) .: Compilateur du Talmud, a. 11 Affyriens : Antiquité qu'ils se donnoient

4. 6a Astianax : regardé comme fondateur de l'Em-

pire François, 4. 123

Aftrologie - Judiciaire : Science peu fure & - fort trompeufe, 4. 11. Vivement combattue, b. 143, 144. Ruinée de fond en comble par un seul raisonnement, 153. Les quérelles des amans sont une de ses meilleures fources, 157

Astrologues : soumis à l'impôt ... nommé le Tribut des fous, b. 145. Pallage de Taci-

#### DES MATIERES.

te contre eux, 146. Ont droit de mentir impunément, 147. Exemples de leurs fauffes prédictions, 148. Veulent que les aftres dirigent & gouvernent tout, 156. Leurs prédictions aufi faufles que les fermens des Petits-Maîtres, 157. A force de mentir, prédifent quelquefois, 164

Astronomie: Science sure en grande partie, 4.

Athees: moins injurieux à Dieu que les Païens, 6. 18. N'attaquent que les plus foibles preuves, 24, 25

Aftiline: on y tombe en voulant approfondir ce qui eft au-delà de nos connoillances, a. 310. C'est ainsi que 'y est précipité Spinosa, 335, 344. Le comble de l'aveuglement, 3, 5. Les vaines disputes des Théologiens & des Moines lui fournissent des armes, b. 4

Atômes : leur nature, 4. 370, 371. Echappent à nos sens, 236. Un des principes des Gaffendiftes , 285. Libres dans l'espace du vuide, composent la matière, 289. Leur concours fortuit cru cause du bel ordre de l'Univers, 302, 308. Leur mouvement violent, cause la destruction de l'Univers. réfuté, 317, 318. Regardés par Moschus, Leucippe, Démocrite, Epicure, Lucrece & Gaffendi, comme les premiers ouvriers de la matière, 364. Extrêmement petits, & néanmoins différens en petitelle , 422. Innombrables en figures, 423. Indivisibles & incorruptibles , 427, 428. Objections des Cartésiens là contre , 429, & suv. 436, &c. Leur mouvement & méchanisme, 445 AurasTABLE

Annation : principe Philosophique de Newton, a. 478. Fort suivi en Hollande & en Angleterre, 471

Angieterre, 471 Anvibut: ce que c'est en Logique, 4.215, 242

400

Anribus: ceux de Dieu ne font point diftincts de lui-même, 4. 292 Avarice: cause des superstitions Monacales, 4. 132

Averroès: croioit l'ame matérielle, b. 63. Regardoit Aristote comme la souveraine vérité, 110

Augustin (S.): sa maxime sur les pécheurs - obflines, appliquable aux Savans entêtés. . 4. 149. Son zele contre certains fystemes 155. Outre quelquefois les chofes, & les Sectes d'aujourd'hui s'en prévalent ; 157. Avoue qu'il ignore bien des choses, 184. Réfute l'ame du Monde, 349, 350. Réduit les fix jours-de la Création à un instant . 357. Excuse Tertullien d'avoir fait l'ame corporelle, b. 62. Loue Epicure, 128. Au. cun système de Théologie Païenne qu'il ne rapporte & ne réfute, 174. Passage de ce Pere fur les Sectes Grecques, 200, Autre passage sur le système d'Anaximenès, 142. Quel fut le motif qui différa sa conversion, 306. Ce qu'il pensa de la nature des Anges, des Démons & de l'ame humaine, 307, 000.

Aulugelle: son passage touchant les Orateurs,

Aulone .

Auforie: son passage contre l'installité des Poètes, a. 135 Autorité: il faut s'en désier, avant de la recevoir, a. 224 Autorité:

and (week)

DES MATIERES.

Autorités: non recevables, mais la feule saifon. 4. 47, 48. Ne peuvent ric ncontre l'évidence, 158. Combien il faut s'en défier, 225

Axiômes: propositions évidentes d'elles-mêmes, a. 245. Exemples, ibid.

ъ

PARTHELEMI (S.): l'horreur & l'éxécration de cette journée, affoiblie par les Ecrivairs Catholiaces, 4, 93

Bartas (du): cité contre le vuide, a. 398
Bâton: Dieu ne fauroit faire qu'il n'ait deux
bouts, a. 300. Ce que les Cartéliens sou-

tiennent pourtant, 402 Bayle : réfute l'Hift. du Calvinisme de Mainbourg, a. 91. Son passage curieux contre la Tradition, 141. Son caractère, 146, Faux jugement qu'en font Jurieu & le Clerc , ibid. L'air décisif des Théologiens le porta à combattre bien des choses, don-, nées pour certaines & évidentes , 151. Paffage de Beauval à ce sujet, sbid. Se plaint des fureurs de Jurieu , 176. Soutient prefque le Pyrrhonilme, 178. Ce qu'il dit de la nature infinie , 298. Réfute Flud fur l'ame du monde , 351, 352. & Platon fur fes trois principes, 378, 379. Le plus illustre Ecrivain de nos jours, 378. Trouvoit la superstition plus injurieuse à Dieu que l'Athéffme, b. 19. Cenfure le hazard des Epicuriens , 308. Ses Penfees fur les Comettes louées, & leur utilité contre les fottifes de l'Aftrologie, 150, 160. Son Tome II.

témoignage, en fait de Philosophie, vaut mieux que celui de vingt Historiens, 161. Passage de ce Critique, justifié contre Mr. l'Abbé d'Olivet, 192. Autre passage justifié de même, 213. Or. Sa critique du sentiment du P. Mallebranche à l'occafion de Démocrite, attaquée & défendue. 359. Crc. Justice que lui rend l'Auteur de cet Ouvrage, 386. Son extraction, ibid. Eloges de ce Sayant , 387 , 388 , 390. Combien estimé pendant sa vie, 391, 392. Combien respecté après sa mort, 388, 389. Impudence de quelques Ecrivains, qui ont attaqué sa personne & ses Ouvrages, 381

Béarrix : Religieuse débauchée, dont on fait: remplie la place à la Ste. Vierge, a. 105 Brauval : raison qu'il donne de l'oppositions

de Bayle aux Théologiens, a. 151 Beaux - Arts : détruits par les Goths & les-

Wandales, 4. 149 Becheran (l'Abbé) : comédien convulsion-

naire, a. 107. Tourné en ridicule, ro8, 226. Belcarius : accuse le Chancelier de l'Hôpital: d'irréligion & d'Athérime, b. 129

Bélier : fortife des Aftrologues touchant ce figne , b. 152:

Bembo : crojoit l'ame matérielle . b. 63

Bérigard : la crojoit auffi, ibid. Bernier ; fon Abrege de la Philosophie de Gaf-- fendi; cité, a. 189, 192, 193, 196, 228, 229, 235, 253, 254, 260, 277, 280,353, 354, 426, b. 59, 99, 100, 153, Oc. Après. 40. ans d'étude, avoite qu'il commence à douter de ses connoissances, & à désespérer d'éclaireir ses doutes , a. 177. Justifie

Gaffendi, 353, 354. Reprend Lucrece fur l'infinité des figures des atômes, 426. Ecrit fortement contre l'Astrologie - Judiciaire, b. 153

Beffarion ( Cardinal ) : les nouveaux Saints faisoient douter des anciens, a. 106 Bêres : réduites en machines par les Cartéfiens, b. 68, 74. & fuiv. Leur ame prou-

ve que la matière peut acquérir la penfée, 76, 91, & fuiv. Elle est capable de toutes les opérations de l'esprit de l'homme, que . N'ont pas deux ames, 101. . Confervent leur connoissance, quoique mutilées ibid. & 102

Bled: nous ne favons pas comment il ger-

me , b. 88 Bochoris : Roi d'Egypte : chasse les Juifs lépreux, 4. 73, 74

Bonavensure (le Pere ): Moine ignorant, qui croioit tout favoir, 4. 47. Fort entêté d'Aristote, 216

Bonnivet : sa débauche, cause de l'expédition de François I. dans le Milanez, a.

TII, 112

Bon sens : méprisé par les pédans & les demi - Savans, a. 2, 8. Voïez Raison.

Bouhier ( Mr. le Président ) : ménagé par Mr. l'Abbé d'Olivet, & pour qu'elle raison , b. 249. Eloge de ce Magistrat. 248 . Oc.

Bourdaloue : décrié chez les Janfénistes : a. 146 .

Boffuet : Ecrivain célèbre , mais envieux , jaloux, & rempli de haine, a. 159. Critique injustement des Ouvrages dont il Ll 2 con404 TABLE connoisson la bonte, ibid. Tels sont Telsmaque & la Bibliothéque de du Pin, 160. Son Commentaire sur les Pseumes, moins bien reçu, que celui de du Pin, ibid. Traité de Pere de l'Eglis, ibid.

Branôme: fon paffage curieux fur la cause de la guerre du Milanez, sous François s. 4. 111, 112. Passage singulier de-cet Auteur sur Louis XI. demandant plaisamment pardon à la Vierge de l'assassimat de sons frere, b. 132

Brebis: conte de celle de St. François, a.

Bruyere (la): cité sur la partialité des Ecrivains, a. 92. Défend. Montagne, contre-Fort-Royal, & le remet en réputation, 149, 146. Cité à ce sujet, 145. Traite: Bossuer de Pere de l'Eglise, a. 160

## €:.

CABALE: ceux qui s'y engagent, font à jamais privés de la vérité, a. 136 Caigues: n'ont nulle idée de la Divinité, a. 213

Calcul: un fort fingulier d'un Moine, a.

Calderin: croioit l'ame matérielle, b. 63 Calidum innasum: qu'entendent par - là les Philosophes & les Médecins, a. 333, 154. Ce font les esprits vitaux, b. 05 Caligula: monstre de cruauté, a. 338

Cano (Melchior.): fon jugement für les viesses des Saints, a. 102

Cardan : croioit l'ame matérielle , b. 63. Entété.

DES MATIERES. têté d'Astrologie, 162. Se laisse mourir de faim, pour vérifier sa prédiction, 163 Caribes : mutilent, engraissent, & mangent

leurs enfans, b. 10

Carrefiens : trop prévenus & décilifs, a. 19; 149, 281. Quelques - uns plus retenus, 281. & aveu fincere d'un d'entre eux, ibid. Leurs raisons pour les idées innées, 206. & ce qu'on y peut objecter, 210, 211; Expliquent les expériences différemment des Gaffendiftes, 285. Leurs raifons pour l'étendue, & contre le vuide, 192, oc. & pour la divisibilité de la matière, 436; erc. Repris touchant la nature de l'ame, b. 19. Comment ils établiffent la fpiris tualité de l'ame, 69, 60. Réduisent les animaux en machines, & réfutés, 67, 68, & fuiv. Objection qu'ils font, 92. Réfutée , 75 , 77 , 91 , 93. Autre ob-· jection, & refutation, 100, 101, 102, 103, 107. Réfutés, 119, Oc.

Cathégories d' Aristore : non seulement inutiles, . mais nuifibles, a. 215, 216. Combien ref-

pectées dans les écoles, 217

Gaillina: facrifioit à une aigle, quand il se préparoit à quelque grand crime, b. 131 Gerveau : fiége de l'ame, felon quelquesuns, b. 96

Célalpin : croioit l'ame matérielle , b. 63 Gésar : assassiné, contre la prédiction de sa

mort tranquille, b. 148

Cefarius , Moine Allemand : personnage scandaleux qu'il fait jouer à la Ste. Vierge,. 4. 105 , 106

Chambre : épuifée d'air , ses murailles se tousTABLE

toucheroient & briferoient, a. 387 Chapeaux ( grands ) ceux des Molinistes ridiculifés, & puis adoptés par les Janfénistes, 4, 226

Charlatans : à force de mentir, prédifent

quelquefois, b. 164

Charles - Quint : impertinences de ses Historiens. a. 81. Exemple pris de Sandoval, ibid. Chebres Pharaon, second Roi d'Egypte:

régne depuis 2337, jusques 2360, a. 69 Chemifes fans manchettes : ridiculifées , & puis adoptées par les Jansénistes, a. 226.

Cheremon : traite les Juifs de lépreux chaffes

d'Egypte, a. 72 -

Chien: fes actions prouvent qu'il pense, b. 90. Senfible à l'amitié, à la compassion, à l'extrême triftesse, or. Mutilé, ne perd point sa connoissance, 101, 102. Ne sent

pas même d'abord sa mutilation, 106

Chinois : antiquité qu'ils se donnent, a. 57. Retenue du P. du Halde à cette occasion, & pourquoi , ibid. Moife n'en dit mot . 19. Fort nombreux peu après le Déluge, 68. S'ils ont conservé quelque connoissance du vrai Dieu , 162. Argument que font aux Missionnaires les Lettrés Chinois . 204. Raifons de ceux qui nient l'existence de Dieu, 142-

Chose : ce que c'est en Logique, a. 42

Chrisippe : sa vaine subtilité sur la divisibilité de la matière l'expose à quantité de critiques, 4. 437. Suivi néanmoins par Descartes , 438.

Christianisme: fon commencement, b. 337

Ciceron : cité , a. 183, 184, 278, 284, 297 . 33In. 231, 406, b. 20', 23, 26, 29, 45, 60, 130, 148, 149, 164, 66. Avoue qu'il ne savoit. que peu de choses , a. 184. & son ignorance fur l'effence de l'ame . 178. Ne pouvoit concevoir Dieu incorporel, 297, 406, b. 45. Sa retenue, ibid. Souhaitoit l'immortalité de l'ame , 130. Preuve qu'il allégue en conséquence, 1374 Démontréqu'un passage de son Livre de la Nature des Dieux a été altéré & corrompu , 222, erc. En contradiction avec lui même fur le chapitre d'Anaximenès , 237. Rectifié par Mr. le Président Bouhier , 250. Ce qu'il dit des Astrologues, 148, 149

Cigale : conte de celle de St. François , a. 102. Circoncision: usitée chez les Egyptiens, &c.

a. 75. Passage de Jérémie, ibid.

Citations : but & méthode de l'Auteur en les emploiant, a. 13., 14. Injustement reprochées à Montagne, 32

Clarice, Courtisanne de Milan : cause de la guerre qu'y porta François La. 111

Claude : Controversifte assez moderé, a. 172 Clélie : Roman , où Mrs. de Port-Roïal sont: excessivement loués, a. 26

Clerc (le): juge faussement de Bayle , # ... 146

Clergé: autrefois fort ignorant, a. 128 Cœur : siège de l'ame, selon quelques-uns,

b. 196 Comettes : n'ont pas plus d'influence que les? Planettes, b. 159. Bon Livre de Bayle fur ce

fuiet: 158, 159, 160 Comte ( le Pere le ) ; condamné par la Sorbon-

ne . 4. 162 Conce TABLE
Concevoir : ce que c'est en Logique, a. 197:
Conclusion : troisème & dernière partie du:
Syllogisme, a. 147
Concubines : celles des Péruviens mangées par
eux-mêmes, b. 10

Condé (le Prince de ) traversé par Louvois,

Conformités de St. François avec Jefus-Christ : puérilités de cet Ouvrage, a. 101. A pprouvées par le Jéfuite Gazée, 103. Compilées avec la Vie de Marie Alacoque, surpasser colent le Talmud en absurdité, 123.

Conjetures : décisions des demi-Savans, 4. 7. Connossisses humaines : aveux bien remarquables de leur incertitude, 4. 277, 280, 6. Malheur de ceux qui veulent les porter trop loin, 345. Combien bornées, b. 118, 141.

Conseillers - d'Etat : n'usent point de syllogisme, a. 257

Consentement unanime : presque introuvable sur les faits historiques, a. 99

Confeniement universet: preuve, non seulement soible, mais même condussant à recevoir mille absurdités, b. 25, & suiv. Epicure l'admet. par crainte & par sinesse, 28. Combattu par Parker, 31

Consequent : conclusion d'un enthimême r

Constellations: leurs noms; éset du caprice & de la fantailie, b. 145, 151

Contes: chaque mere ou grand'- mere a lesfiens, avec lesquels elle gâte l'esprit de ses ensans, 4. 129, 130. Comment ils se provignent d'âge en âge, ibid.

Contes. DES MATIERES. 499 Contes des Fées: les plus ridicules sont plus sensés que les Légendes des Saints, a. 102

Conteurs : un de leurs artifices, a. 224

\*Controversistes: ordinairement chicanneurs & vétilleurs, a. 165. Exemples de quelquesauns, 172. Ne sarroient écrire en honnétes gens, 173. Même ceux d'entre les Sts. 
Peres, ibid. Animés d'esprit de vertige, 176. 
Convulsionnaires leur Fanatisme, a. 225. 
Voiez Janssenstes.

Cordeliers : grands Scotiftes, & Sophiftes,

4. 257

Corps: nous n'en avons que des idées fort imparfaites, a. 284, 285. Réflexions de Mr. de Beaufobre, b. 303

Corpuscules très déliés : sont les principes des choses, selon Gassendi & Descartes,

4. 383

Corruption: celle des parties de la matière est plûtôt une régénération, a. 325 Crassius: assassius, contre la prédiction de sa

mort tranquille, b. 148
Cremonin: croioit l'ame matérielle, b. 6;

Croiance : personne presque n'agit conséquemment à la sienne, b. 130

dicules, a. 88. Leur but bon en lui-même, mais exécutées par les plus grands crimes, ibid.

Curiosité : source de l'Astrologie judiciaire,

### D.

DAMES: le present Ouvrage fait pour ôl-

Daniel (le Pere): obligé de mentir en bien des endroits de fon Hiltoire, 4. 100. D'ailleurs habile homme, sbid.

Déesses du Paganisme : aussi peu chastes que celles de l'Opéra de Paris , b. 27

Définition: fort bornée pour certains sujets, a. 412, 413, Sa justeffe dépend de la justeffe de nos idées, 211, & fuiv.

Delta: forme des fables charies par le Nil,

Déluge: tout ce qui l'a précédé n'est connu que par le seul Mosse. a. 59. Incertitude sur les Empires qui l'ont suivi de près, 62. Difficultés sur son universalité, 65., 66

iDemi - Savans : leur orgueil & leur pédantifme, occasion du present Ouvrage, a.s.. Leur caractère, 2, 4. Regardent les autres shommes comme des animaux, 2. Triomphent dans les Sciences conjecturales, 7. Grands disputeurs, peu redoutables, quoique hétillés de Grec & de Latin, 12

Démotrite: quel fut le génie de ce Philosophe, a. 39. Donnoit un commencement au Monde, 374. Ce qu'il entendoit par Ame, 354. Admettoit les atômes, 368. Sa doctrine expliquée par Ciceron, b. 358.

Démonstration : sujet de la Logique, selon les Grecs, a. 234

Defeartes : méprité par les pédans , 4. 9. Grand -

DES MATIERES. Grand Physicien , 16. Haute estime qu'en fait l'Auteur. ibid. Jugement qu'en porte Mallebranche, 18. Ne dut rien qu'à luimême, 20. Méprifa fort l'ancienne Philofophie, ibid. Détruit les chiméres des Scholastiques, 193. Et démontre l'abus de la Logique, ibid. Sa méthode, 272. Imagine la matière subtile, 366. Ses raisons pour l'étendue, & contre le vuide, 302, & juiv. 408. Combattues par de grands Mathématiciens, 220. A été un des plus grands hommes de l'Europe, 438, 444. Sa vaine fubtilité fur la divisibilité de la matière, 438, 440. Et sur les bornes de l'Univers, 410, 410. Croioit la Matière infinie, mais le déguisoit, 441. Oc. Son système a bien des défauts, & en le suivant, il est aisé de tomber dans le Spinosisme, 441, 444. Censuré par le P. Mallebranche meme , 441 , 412. Avoit fourni à Spinosa ses principales prauves, · ibid. &c. A toujours cru la spiritualité de Dieu, 444. Explique tout par sa matière fubtile, 478. Cité, 49, 193, 222, 256, 271, 183, 388, 389, 192, 395, 396, 397. b. 73. oc. Son hypothèle, a. 463. Faulle dans la

plûpart de ses points, 466. &c. Destandes (Mr.) Condamne le système du P. Mallebranche, b. 368

Diamant : les parties de la pouffière , quoqu'en apparence molles, font fort dures, 4. 403

Didon : fon amour pour Ence , feint par Virgile, nié par Ausone, & foutenu par quelques Modernes, a. 135 Mm 2

Dieu .

Dieu : si les Egyptiens n'en reconnoissoient qu'un feul, a. 16. Ne peut nous tromper; & nous tromperoit, li notre raison nous trompoit, 49. Se moque des projets des hommes, 114. Si son idée est innée, 210. 211. b. 13, 17. Fausses & ridicules notions qu'en ont beaucoup de peuples, a. 212, 213. b. 14, 17. Ne fait rien d'inutile. a. 213, 245. Fait toujours le meilleur, 304. Il y a des peuples qui n'en ont aucune idée, 213. b. 14, 32. A donné la raison aux hommes pour en faire usage, a. 3. 259, 260. Ses attributs ne sont point distincts de lui, 292. Cru matériel par les anciens Philosophes, 297, 301. Sa puissance, &c. incompréhensible, 300. Il n'y a point de tems en lui, 320. Ne peut changer l'essence des choses, 322. Prévojant la chute de l'homme, devoit l'empêcher, 340. Plus sur de croire ses opérations, que de les approfondir, 145. Abfurdité de le faire étendu, 346. & que les hommes en foient des modifications, 349, &c. Chofes , qui lui font impossibles , 389 , 390, Peut annihiler les êtres, 416, cc. existence, ridiculement mise en doute dans les écoles, b. 4. Elle ne doit être prouvée que par des raisons solides, 5. On n'en a point d'idée innée, 13, 14. Le confentement universel ne le prouve point, 24. Son existence prouvée, 34, & suiv. Fait corporel par les premiers Peres de l'Eglife, 225, 268. Cru tel, juíqu'à quel tems, 256 Dieux : quelle avoit été leur production, fe-Ion les Epicuriens, b. 217. Selon le fentiment DES MATIERES. 473
ment de plusieurs autres Sectes, sbid. Seloncelui d'Anaximandre, 22,7
Diodore de Sicile: la Chronologie des Egyptiens, a. 60. Son passage fur leurs Dieux,
312
Diogène: donnoit un commencement au-

Diogène: donnoit un commencement au Monde; a. 314. Système qu'il attribue à Anaximenès, b. 233. Opposition où il se trouve à cet égard; ibid &c.

Diogène de Babylone: qu'il a prétendu expliquer phyliquement l'enfantement de Jupiter & de Minerve, a. 363

Diogène Apollinaire: regardoit l'air comme le principe de toutes choses, a 361 Discord des Elémens: imaginé par Empédocle; a, 364

Disputs: délices des demi-Savans, & des Scholastiques, 4. 7, 8. Inutilité de quelques-unes, 281, 282, 287 Disputs de mors: leur principale source, 4.

230. Une notable, 231
Diffuser (l'art de) a fait corrompre le lan-

gage, a. 231, 232 Diffance: celle de nous aux étoiles, prodigieuse, a. 419

Divinité: fauffes & ridicules idées qu'en ont eues bien des peuples, 4.212, 213, b. 14, 17. D'autres n'en ont aucune idée, 4. 213, b. 14, 19, &. N'est autre chose que l'ame du Monde, selon certains Philosophes, 4. 329, &. Réfutation de ce système, 313, &.

Divinités du Paganisme : combien méprisables, a. 213

Divifibilité de la Matière : examinée, 4. 433; M m 3 T A B L E er fuiv. Subtilité de Chrisippe & de Descartes la-dessus, exposée & refutée, 438 Discara-parte de la lista de la constant

Dixaine: Pythagore y etablissoit la perfection, 4, 367

Doute: on ne dévroit parler que douteulement des choses douteuses, a. 151. Répandu par tout par les Scholastiques, b.

Drufes: épousent leurs propres filles, & le mélent indifféremment avec leurs femmes. b. 11. Et croient faire de bonnes & pieuses actions, 12.

## E.

E A u : regardée comme principe de toutes choses : par Thalès; & avec le seu, par Hippus, & avec le seu & l'air, par Onomacritus, a. 361, 362

Eau-forte : diffout l'argent , & non l'or ,

Eau - régale : dissout l'or, & non l'argent,

Eaux: quantité qu'il en a fallu pour le Déluge, a. 66, 67. Combien en versent les plus violens orages par demi-heures, ibid.

Echevins: divifés dans les Villes, & n'encherchent point l'avantage, a. 164

Ecriture: il faut se foumettre, quand elle a parle, a. 62,63,64,65,77-b.54,110, Or. En fixant nos doutes, ne les éclaircit pourtant pas, 54. Ne doit être crue aveuglément, que dans les matières au-dessus deta raison, 140. La raison ailleurs est sa règle, thid.

Ecri.

DES MATIERES.

Ecrivains : le même quelquefois loue & blâmé par de très - habiles gens, 4. 144, 145, 146. Sujets à l'orgueil & à la vanité,

148. Maxime qui leur convient, 149

Education : fait plus que la Religion chez prefque tous les hommes, b. 132

Eglise Romaine : abuse de la Tradition & de la prescription, envers les Protestans 4. 141

Egypie: autrefois un marais, a. 317

Egyptiens: regardés comme ne croiant qu'un feul Dieu, a. 16. Qu'ils ont pratiqué la Circoncision avant les Juifs, 73. Antiquité qu'ils se donnent, 60, 69. Avoient déja des arts, ibid. Moise conserve beaucoup de leurs cérémonies, 73. Leurs Dynasties fabuleuses, 118. Croioient l'éternité du Monde, 311. Les premiers Philosophes, ibid. Les premiers qui ont avancé le dogme de la Métempsychose, b. 316. Leurs premières Divinités, le Soleil & la Lune,

Elémens , & leur accord & discord : regardés comme principes de toutes choses par Empédocle, a. 364.

Eloges. Voiez Panegyriques.

Embrion : s'il n'est animé qu'en 40. jours, b. 56 .

Empédocle : donnoit un commencement au Monde : 4. 314. Diftingua des premiers les quatre Elémens, & leur adjoignit l'accord & le discord, 364. Faisoit contister l'amedans lefang, b. 50

Empires : incertitudes & difficultés touchant les premiers, 4,62,68,69 Enfans ?

M m. 4

Enfans: pourquoi réfléchissent tard, 4. 265. N'ont point certaines idées qu'on regarde comme innées, b. 4, 8.; & qu'ils dévroient montrer plutôt que les autres, ibid. Les Caribes & les Péruviens mangent les leurs, 10

Entelechios : censure de ce mot d'Aristote,

Enendement humain: a les opérations, a. 197, 202. & fluiv. Comment les idées sy produifent, 202, 203, & Les Scholattiques enlont les Empiriques, 273.

Entétement : vice particulier & propre aux Théologiens, a. 150

Enthi-même : syllogisme; composé d'un antécédent & d'un consequent, a. 248

Epics mûrs & baissent la sête : emblème des vrais Savans, a. 179

Ep. core: nomme la matière, atômes libres, 4. 289, 307, 368. Donnoit un commence, ment au Monde, 314. & le regardoit comme l'éfet du hazard, 289, 322, 315. Ses railons, 316, 317. & Philosophie épurée, par Gallendi, 424. Ne croioit nullement l'exifence des Dieux, b., 30, 47. Leur donnoit une figure humaine, 30. Admer pourtant le confentement univerfel metrès-mauvaife preuve, ibid. Son fyléme fatyrife, 38. Croioit l'ame mortelle, 111, 114, & Eloge de fes mœurs, 111, 114, & Eloge de fes mœurs, 112.

Equivoque de mois & de noms : combien vi-

cieuse & rejettable, a. 228

Erafme: dispute contre Scaliger, a. 147.

Avoient tous deux raison, 127

Erreur : ses sources , a, 5. Comment se multi-

DES MATIERES.

multiplie & se provigne, 85. Entretenue par l'avarice des Moines, 131. Appurée & provignée par la voïe de Tradition & de

prescription, 182

Espace : dispute à son sujet , vaine , mais amusante, a. 276. Examen de cette question, 383, & faiv. Le corps qui l'occupe, & lui, ne différent que par notre penfée 394. est le lieu des substances & des accicidens, 412.

Espaces : ridicule de leur attribuer des qualités

& des vertus , b. 153, 154

Espagnols : se rotiettent le Vendredi-Saint sous les fenêtres de leurs Maîtreffes , b. 12'

E/prit : ce que les anciens Philosophes & les Romains entendoient par ce mot , b: 253. S'ils s'en servoient pour exprimer l'idée d'un Etre purement intellectuel, 256. En quel fens Lucrece & Virgile one emploié ce terme, ibid. & 25.7. Définition qu'en donne Plutarque, 259. Dans quel sens il a été pris par Platon , 260. . &c. Et par St. Grégoire de Nazianze,

294 Esprit humain : ignore bien des choses, a: 4, 9. Ses 4. operations, 197, & fuiv. Se peut très bien passer de Logique, 260. Etant fini, ne peut comprendre l'infini, 300, 310, 122. Ses bornes étroites, ibid.

Esprit de parti : combien dangereux , a: 226

Esprits vitaux : nommés par les Philosophes. - & les Médecins , Calidum innatum , b. 95: Leur Méchanisme, ibid & fuiv.

Ef: ce verbe, fans, ou avec une particule négatiate it al

418 TABLE

négative, forme l'affirmation, ou la négation , 4. 141

Etain : son esprit toujours en mouvement , 4. 449

Etendue : ne pent émaner d'un fujet non étendu, que par voie de création, a. 347. Par tout où il y en a, il y a de la matière, 359, 389. Effence de la matière, felon les Cartéliens, 392, 408. Raisons, pour elle, 384, 400. Tout ce qui en a, est composé de parties, 436

Ethiopiens : Moise n'en dit mot, a. 59. Fort nombreux, peu après le Déluge, 68

Etoiles : leur éloignement prodigieux de nous, a. 419.

Etre de raijon : imagine par St. Thomas, a. 192. Inutilité de Logique, 196. Fortement cenfuré, 233

Eire Eternel & Spirituel : difficulté de le concevoir, a. 310

Eires : il n'y en a que de pensans , & nonpensans, b. 34. Leurs definitions, ibid.

Etude : manière d'en faire une bonne, a. 35. Son avantage, 201

Evénemens : leurs causes souvent inconnues aux Historiens, a. 110, 113, 114. Ces causes souvent très frivoles, 110. Ceux, que nous n'avons que par la Tradition , presque tous faux, 117

Evidence : l'autorité ne peut rien contre elle ; a. 158. La certitude de nos jugemens en dépend . 243.

Euphorbe : nom, fous lequel Pythagore affirmoit avoir affilté au fiége de Trore, a. 154

Examen a

DES MATIERES.

Examen : doit être également permis, ou défendu à toutes les Religions, a. 140 Expériences de Physique : leur utilité , a. 284-Expliquées différemment par les différen-

tes Sectes, 285, 407, 478 Extension : Voiez Etendue, & Espace.

F. .

ACILITÉ DE CROIRE: source de l'erreur & de l'ignorance, a. 5 Faculté de Théologie de Paris : Voiez Sorbonne.

Faits: rapportés diversement par des Auteurs également distingués, a. 77. Le consentement unanime touchant eux, presque introuvable, 99. Combien difficile d'en établir la vérité, 109. Leurs causes inconnues aux Historiens, 110, 114. Ceux, que nous a transmis là Tradition, presque tous

faux , 117 Fautes: le partage des hommes est d'en faire . & celui des Philosophes de les reconnoitre,

a. 117 Fausseté : favorisée par la voie de prescription & de Tradition, a. 141. Voiez Erreur.

Fausseis : les Historiens en racontent beaucoup, 4. 53, 88, Oc.

Femmes : leurs intrigues , causes de beaucoup , de grands événemens, a. 110, 113

Feu : regardé comme principe de toutes chofes, par Heraclite & Hippias, a. 360. &. avec l'air par Oenopides; & avec l'eau par · Hippus; & avec l'air & l'eau par Onomacritus , 4. 367

Feue:

Feux souterrains: leurs éfets étonnans, 326

Filles : époufées par leurs propres peres, chezles Druses, b. 11

Filles des hommes : difficultés à leur sujet , a. 62 , 631 .

Flud : soutenoit le système de l'ame du Monde, a. 351. Passage de Bayle là-dessus, 352-Refute par Gassendi, 352, 353. Avoit pris cette idée de Zareta, 367 Fohi, premier Roi de la Chine: âge que lui

atribuent les Chinois, a. 57 Folie : la plus subtile se fait de la plus sub-

tile sagesse , a, 157

Fontenelle: (Mr. de) son erreur à l'occafion du P. Mallebranche, b. 36. Ses En-tresiens sur la pluralité des Mondes, loues, a. 466. b. 158, 159. Ce qu'il pense au fujet du mot d'Astraction, a. 459. Selon lui, la Lune est la plus irrégulière des Planettes: 476

Formes Logiftiques : inutiles & peu connues . 4. 250

Fouet : les Espagnols se le donnent dévotement le Vendredi-Saint, sous les fenêtres de leurs Maitresses, b. 12

Fous : paroient un tribut à Alexandrie, b. 141. & les Astrologues y étoient soumis, ibid.

Franc-Arbitre : Dieu , prevolant que l'homme s'en serviroit mal, devoit l'empêcher, 4. 349

François (St.): Ses conformités avet Jesus-Christ , Livre impertinent , a. 102. Exemples, 102, 103

François :

François I.: grandeur de son expédicion dans le Milanez, & petitesse du motif qui l'y porta, a. 111, 112. N'y alloit que pour coucher avec une Courtisanne, ibid.

Frejus : la mer, s'en retire, a. 326.

€.-**G.** 

GANIMEDE: fayori, on mignon de Ju-piter, b. 17, 26 .Gaffendi : sa grande sincérité & bonne - foi louée, a. 20. Porte les premiers coups à Aristote, ibid. Rétablit le système d'Epicure, ibid. Soutient presque le Pyrrhonisme, 177, 178. Porte les premiers coups à l'erreur , & écrit contre Aristote , 192. Méprisoit absolument la Logique, & son passage à ce sujet, 194. Sa prudente circonspection, 280. Refute Flud, touchant l'ame du Monde, 352. Son idée particulière à ce sujet, 353. Justifié par Bernier, 353,354. Admettoit les atômes, 469. Renouvelle la Philosophie d'Epicure, 382. Regarde la folidité & la dureté comme l'essence de la matière , 390, 401. Combattu, 393. Ses raisons en faveur du vuide. - 401 , &c. Appelle Atômes , les premiers principes de la matière, 422. Epure sagement la Philosophie d'Epicure, 424, 425. Explique tout, par ses atômes & son vuide, 478. Son témoignage, en fait de Philofophie, vaut mieux que celui de 20. Historiens , b. 161. Contredit l'opinion qui admet l'ame purement spirituelle, 80. Belle le réflexion de ce Philosophe, 134. Moria prédit faussement sa mort, 163. Que ce Philosophe étoit à tous égards supérieur

au P. Mallebranche, 171

Gaffendiftes : expliquent les expériences autrement que les Cartéfiens, a.:285. Leurs raisons pour le vuide, 401. &c. plus probables que celles des Cartéfiens, 421. Appellent atômes les principe ouvriers de la matière , 422

Gaults : fondation de leur Rojaume par le fils d'Hector, fruit de la Tradition . a.

Gazée, léfuite : contes pieux & abfordes de ses Pia Hilaria, a. 103. Sa faillie rifible contre les Huguenots, ibid.

Géants : difficulté touchant ceux de l'Histoire Sainte, 4, 62. Idée qu'en ont eue plusieurs

Peres de l'Eglife, 63

Génie : que le climat en général n'y contribue en rien. a. 38 Géomitrie : Science fure, a. 6, 45. Peu efti-

mée dans les écoles, 7 Glande pinéale : siège de l'ame , selon quel-

... ques - uns . 4. 96 Globe Terrestre : sa capacité s'élargit à mesure qu'il s'éleve, a. 66

Gloire : son amour fait plus que la Religion

chez presque tout le monde, a. 132 Gobien (le Pere le): passage de son Histoire des Ifies Mariannes , a. 213. Autres , b. 15.

Gordien Voiez Ararat.

Grecs : leurs Dieux & demi - Dieux, éfets de la Tradition, 4, 118. Crojojent l'éternité du Monde, 311. Croiance des anciens Pe-

DES MATIERES. res Grecs touchant la nature de Dien & des Anges, b. 274, &c. Celle des Grecs modernes, 207. Passage de Mr. de Beausobre à leur sujet , ibid. Les reprend sur l'explication qu'ils donnent du Mystère de l'Incarnation, 298. Détail d'une contestation survenue dans le XIV. tiécle, 300. Grégoire le Grand (St.): condamne Tite-Live au feu à cause de ses prodiges, a. 84. 85

### H.

TAMMAI (R.): compilateur du Talmud, a. 122 Hammon : son oracle ordonne de chasser les Juifs lépreux, a. 76

Harangues. Voiez Panégyriques.

Hardoilin ( le P. ) Quels Ouvrages il a reconnu pour légitimes parmi les Latins . b. 110. Et les Grecs, 331. Attaque l'Enéide de Virgile, 332. Mauvais office qu'il rend à Mrs. les Abbés d'Olivet & Fraguier, 266. Critique un passage de Ciceron, 371.

Hazard : cru l'Auteur du bel ordre de l'U-

nivers, a. 302, 308, 313, 315 Henri III: infolemment traité par la Sorbonne, a. 162. Déchiré par les libelles de la Ligue , 175

Henri IV : fon caractère, a. 257. Déchiré par les Libelles de la Ligue, 175. Ne favoit ce que c'étoit que Syllogisme, 257

Héraclite : donnoit un commencement au Monde, a. 314. Regardoit le feu comme principe de toutes choles, 452 Héréfies . TABLE
Héréfier occasionnées par les vaines disputes
des Théologiens & des Moines, b.4
Hérodote: la Généalogie des Rois d'Egypte,
a. 60. Partial pour la Nation, 80. A. prefeque autant d'oracles que de pages, 81. Dit

que autant d'oracles que de pages, 83. Dit que l'Egypte n'étoit autrefois qu'un marais,

Hefiode: regardoit la terre comme le principe de toutes choses, a. 362, 363

'Hippias: regardoit le feu comme le principe de toutes choses, a. 360

Hippocrate: ce qu'il entendoit par l'ame; a. 354. Sembloit reconnoître pour Dieu le Catidum idnatum, a. 355. Son passage là-deffus, ibid.

Hippus: regardoit le feu & l'eau comme les principes de toutes choses, a. 367
Hirondelles : conte de celles de St. François.

Histoire : très-fouvent peu fare , a. 11. Incertaine dans un grand nombre defaits, 53,56. Ne peut prouver un fait contraire à la raison, 153. Six causes de son incertitude, 54, 56. I. Obscurité de ses commencemens, 56. II. Partialité des Historiens, 77. III. Prodiges dont les Historiens sont pleins, 82, 90. IV. Diversité de leurs sentimens, 90, 100. V. Ridicule des Annales des Moines, 140. VI. Les sujets des événemens inconnus aux Historiens, 109, 114. Récapitulation de ces causes, 115, 118. On ne peut donc appuier un fentiment de l'autorité de l'Histoire, qu'autant qu'il est conforme à la raison, 114. . Motifs qui ont corrompu la vérité de l'Hiftoire, 124

. Hiftoi-

Histoires merveilleuses : telles que celles de Renaud, Armide, &c. fruit ridicule du siecle des Croifades, a. 88. Renouvellées par les Italiens, ibid.

Historiens : obligés de s'accommoder à la prévention des peuples, a. 51, 87, 118, 0 fuiv. Ne peuvent supprimer des faits faux, 13, 85. Mais en doivent faire sentir la fausfeté, 14. Approuvent bien des mensonges, 54, 79, 80. Les Catholiques remplis de puérilités & de chimères , 85, 88. Ceux des Croifades fur-tout, 89. Les Modernes plus réfervés à cet égard, 90. Extrêmement partiaux pour leur Religion, or. Ceux des Ordres Religieux, ridicules & impertinens, 100, 109. Peu attentifs à défendre la vérité, 125. Certains font grands amateurs de prodiges, b. 259. Exemple de contrariété entre deux Historiens, a. 165

Hobbes : croïoit l'ame matérielle, b. 63

Homère : ses Dieux ont fait imaginer quantité d'autres fables , a. 134. Radotoit quelquefois, b. 88. Supposoit que toutes choses

étoient engendrées d'eau, 209

Hommes : tiennent leur raison de Dieu, a. 260. Ne se font point à coups de plume, - 70. Leur partage est de faire des fautes. 149rd Les plus grands donnent dans les plus grandes erreurs , 157. Exemples , ibid. Ses infirmités & malheurs, cause de l'erreur de Spinofa ; 335. Description de ses maux & miseres, 138, &c. Passage de Plutarque là deffus, ibid. Vendus fouvent comme des chevaux & des moutons, ibid. Dieu, prévoiant leur chûte, devoit l'em-Tome II. Nn

TABLE pêcher, 340. Absurdité, qu'ils soient des

modifications de Dieu, 349

Hôpital ( le Chancelier de l' ) accusé d'irréligion & d'athétime, b. 129. Loue de ses bonnes mœurs, ibid. Horace, cité, a. 127, 135, 219, 240. b. 88.

Doutoit presque de tont, a. 185

Horloger: fait pourquoi une montre va ou

s'arrête . a. 217-

Huer : ( Evêque d'Avranche ) Ouvrage qu'il a publié, a. 186. Mal recu, & mal réfuté, ibid. Se moque de ceux qui substituent le mot de substance à celui de corps, emploié par Tertullien, b. 286. Echantillon de leurs invectives, a. 25

## 1.

AMBLIQUE : raille de fes contemporains, pour avoir voulu rejetter les Cathégories d'Aristote , b. 146

Jansénistes: se déchaînent contre Montagne, & fes Ecrits, a. 25, 26, 145. Traduifent Térence , & lisent Clélie , où ils font fort loués . 26. Font un bon Traité de Logique . intitule l'Art de penfer, 195. Font un Saint de leur Diacre Pâris, 107. & cela, en haine des Jésuites, 108. Méprisent Bourdaloue. 146. N'écrivent contre les Jésuites que par jalousie, choqués de leur crédit, 161. Trèspropres à tromper & féduire les esprits, 226 ... Tournent en ridicule le Cagotifme des Molinistes, & puis l'adoptent pour duper le peuple, 226. Déchirent impitoiablement les. Molinistes, b. 14

Idees:

Idées, & idées innées : tirent leur origine de nos sens, ou de celles qui passent par nos fens, a. 102, 214. Un fourd, & un fourd & aveugle, en ont moins que les autres hommes, 204. Innées en nous, felon certains Philosophes, 26, 60. Celles d'expérience, plus parfaites que celles de secours . 118. Leur peu de justelle . & la difficulté de leur connexion, fource de notre ignorance, 235, 236. Leur incerti- tude & fausseté, 239. Argument contre les innées, 298. Nous n'en avons point de telles , b. 6, 9. Eiles dévroient être dans .. tous les hommes, s'il y en avoit, 6. Si Dieu en avoit donné, ce seroit principalement la sienne, qu'on n'a pourtant pas, 13. Preuves, 14, 15

Idiots : Voiez Imbécilles.

Jerôme (St.): loue Epicure, b. 128

Jéjinies: critiquent. Mr. de Thou, & embrouillent l'évidence des faits, 4. 92. Hais des Janiénitles, 108. Décrient Pascal, 146. Choqués de la gloire de Port-Roïal, 161. Leur dostrine touchant le culte des Chinois, condamnée en Sorbonne, & approuvée en Espagne, 152. Ne font nul-quartier aux Jangénites, 122.

Ignorance: fuite de la crédulité & de la vanité de tout favoir, a. 5. Ses causes, 235

Iste: une s'éleve du fond des eaux dans l'Ar-

chipel, a. 326

Images: celles exposées par les Moines, causes de bien des superstitions, a. 136. & leur produisent de grands revenus, ibid.

Imbécilles : on ne voit point en eux les idées Nn 2 qu'on

TABLE . qu'on appelle innées , b. 8. & qu'ils devroient montrer plûtôt que les autres

ibid. Incompréhensible : quand on le veut pénétrer ... la science ne sert qu'à égarer . a. 157

Incorporel: Voiez Asomaton.

Indiens : antiquité qu'ils se donnent, a. 60

Indolence : cause de la durée des fausses Traditions, 4. 133. Beau passage de Sénèque contre elle ibid ..

Infaillibilité : refusée au Pape par les Peres de l'Oratoire, a. 24

Indéfini : mot trompeur & bizarre, aussi ridicule que celui d'Indépair , a. 438. Descartesabuse de ce Quoliber, ainsi que les Scholastiques, 440:

Infini: incompréhenfible, a. 300, 310. Il ne: peut y en avoir deux, 44;

Infini actuel & infini en puissance : diftinctions frivoles d'Aristote & de ses disciples .

Intérêt : fource des erreurs & des superstitions ...

Jochanan (R.): second compilateur du Talmud, a. 122:

Josephe, Historien Juif: demande le consentement uniforme pour la certitude d'un fait, a. on. Il est presque impossible de remplir cette condition, ibid.

Jours : il ne pouvoit y en avoir de distinction avant l'existence du Soleil, a. 359.

Jouvenci : obligé de mentir en bien des endroits de son Histoire des Jejuites, & contraint de se retirer à Rome, a, 101

Isaliens : grands amateurs d'enchantemens, prodiges, DES MATIERES. 429diges, fortiléges, & miracles, 4-18. Renouvellent les hiftoires merveilleufes du fiécle des Crojfades. &c. 88

Fuda Hakkadosh (R.): premier compilatent du Talmud, a, 122

Jugement : l'étude le rectifie , a. 335

Jugement : ce que c'est en Logique, a. 241.
D'où dépend sa vérité, 243

Juger : ce que c'est en Logique , a. 197 ,

Juifs: Moile n'a eu qu'eux en vûe dans son. Hiltoire, a. 59: Leur fortie d'Egypte regardée comme miraculeuse par Moise, Jofeph, &c. & comme très méprisable par d'autres , 72. Traités de lépreux , & chasses d'Egypte, ibid. Menés dans le Défert par Moïfe, 72, 74. Qui leur y procure miraculeusement de l'eau, 78. Comment Tacite raconte ce fait ; ibid. Pefans & peu dignes du nom de Cartéfiens, 420. Crus par les Parens n'adorer que le Ciel & les nuées, b. 20. N'étoient qu'un point dans le monde, en comparaison des autres peuples, 32. Leurs Saducéens croioient l'ame mortelle, & ils ne les séparérent point de leur communion., 124. Un donne un coup de couteau à Spinosa par zèle de Re-

ligion', 132

Julius Firmicus Maternus: passage de cet Auteur, contre les folles idées des Parens sur
la Divinité, b. 22

Jupiter: le plus grand des Dieux, & coupable du plus grand des crimes, b. 17, 26

Jurieu: réfute le Calvinsse de Maimbourg; a. 91. Juge faussement de Bayle, 140. Con-

Controversiste chicanneur, 172. Son caractère méprisable , 174. Son portrait , b. 388, 389. Plainte de ses fureurs persécutantes, a. 176 .

Justice : la notre n'est vraie, qu'autant. qu'elle approche de celle de Dieu , a.

Juvenal : cité , a. 131. b. 20.

ACTANCE: distingue l'ame de l'esprit, b. 46. Cité, sur le système de Cléanthes & d'Anaximènes , 246. Est d'accord avec St. Augustin, 247. Consequence qui decoule de l'idée qu'il a de l'ame, 293

Langage : beau passage de Locke contre l'a-

busqu'on en fait , a. 231, 232

Leibniz (Mr.) foutient que les Ouvrages d'Aristote sont réellement de ce Philosophe, b.

Légendes des Saints : moins fensées que les Contes des Fées les plus ridicules , 4. 102 Lengles : sa Methode d'étudier l'Histoire , citée , 4. 57 , 58 , 59 .

Lettres Juives : citées , 4. 50, 67, 70, 71, 108, 226. b. 38

Leucippe : admettoit les atômes, a, 368 Lieu: dispute à son sujet, vaine, mais amusan. te, 4. 276

Ligue : fureur de ses libelles contre Henri III. & Henri IV. 4. 175

Lille : son siège causé par des intrigues de femmes . 4. 113

Leures : comment se doivent lire, a. 143. Bons, OUL . DES MATIERES. 43F: on mauvais, selon l'estime ou la haîne des

Savans, 4. 150.

Locke: paffage de cet Anteur, contre les pédans & demi-Savans, 4. 2. Souvent cité; dans cet Ouvrage, 23. Son caracèère excellent, 23. 279. Ce qu'il dit de la difficulté d'approfondir la Phylique, 285, 286. Se déclare pour la folidité conflituant l'effence de la matière, 4. 410. Ne faifoit aucur cas de la Métaphyfique & de la Théologie Scolafique, 6. 2. Doit être mis en parallèle, avec Defcartes & Mallebranche, 64. Veut qu'on examine la Révélation par la railon, 141. Cité, 4. 2. 23, 211, 311, 249, 255, 6 fuiv. 259, 267, 279, 286, 419, 413, 6. 2, 2, 5, 64, 619, 124, 144, 443.

Logique : science peu sure, a. 7, 8, 20, 46. · Celles d'Aristote, de St. Thomas, & de Scot, fort vantées dans les Ecoles, 7. C'est la première partie de la Philosophie, 188. & l'art de penfer, ou de conduire fa raison, 189. Comment considérée par les plus grands Philosophes, 190, &c. Les . Sophistes en abusoient fort , 191. Aristote en fit le premier un Corps, 190. & la : rendit obscure, 191. & ses commentateurs encore plus, 192. Méprifée abfolument par Gassendi, 194. Descartes en démontre l'abus, & en recommande un bon ulage, 193, 196 Port-Royal en donne un bon Traité, 195. En quoi consiste, &c. fes quatre Chefs, 196. & fuiv. Sans elle, on peut raisonner fort juste, 201, 257. Ses termes corrompent le langage, 231. Son fujet, diverfement nommé,

TABLE

233. Ses termes barbares, ou fon Table

man, 262

Loix: doivent être égales entre les diverses

Religions, partis, &c. 4. 339

Louis XI: fait assassing for free, & en de-

mande plaisamment pardon à la Vierge,

Louis XIV : déchiré par les libelles de quelques Réfugiés, a. 175

Jouvois : fa jalousie contre Mrs. de Condé & de Turenne, a. 113;

Lurrece: cité, 4. 142, 221, 290, 316, 406, 427, 446. 47, 48, 54, 104, 105, 111, 112, 113. Admettoit les atômes, 4. 368. Repris fur l'infinité de leur figure, 422-Loité de fincérité, b.-53 Ses bonnes mœurs loûtées, 128. Mort avant Cicron, 170.

Lulle (Raimond): censuré, a. 191

Lumière: regardée par Zareta & par Flud, comme un des principes des chofes, 4, 367
Lumière naturelle: Don du Ciel, & vrait moïen de conneitre la vérité, d. 12. N'apas befoin du fecours du fyllogifme, 261. Voïez Raifon.

Lune : Divinité des Egyptiens, a. 312. Ses

qualités, 313

Luther: Prédestiné, selon Sleidan, & franc débauché, selon les Catholiques, 4, 93

### M.

MACAIRE (St.): fait une pénitence de 6. mois, pour avoir tué une puce, a.

Maclou (St) : disoit la Messe sur une balei-

ne , 4. 106

Madelaine (la): on croit avoir fon corps ≥ St. Maximin, & richeffes qu'il produit aux Moines, 4. 131. Sentiment du P. Hardoüin fur cette question, ibid.

Maimbourg: nl exact, ni fincère, a. 81. Cenfure les impertinences des Hiftoriens de Charles-Quint, ibid. Ses Hift. du Luthéranifne & du Calvinifne, réfutées par Seckendorf.

Bayle , & Jurieu , 91

Maijons Céleftes: rationnement contre leurs prétendues influences, b. 152 Mairres: plus nuifibles qu'utiles, s'ils ne sont véritablement savans & méthodiques,

Mal: difficultés sur son origine, a. 292, 310,

339
Mallebrauche: excès où il tombe lui-meme,
a. 5. Paffage de cet Auteur contre les mauvais guides, ibid. Jugement qu'il porte d'Ariftote, 17. & de Descartes, 19. Critiquedu V. Chapitre de la III. Partie du II.
Livre de sa Recherche de la Véries contre
Montagne, 24, 43, 145, 8on carachère,
24, b. 363. Nourri dans les idées de PortRoial, a. 25. Critique d'un de se paffages, 32, 33. Accusé d'imagination sacieuse, 35. Accusé d'imagination sacieuse, 35. Accusé de penser trop subTome II. Oo tile-

DES MATIERES. mais amusante, a. 276, 287. Crue éternelle, 289, 301, 302. Appellée Cahos, ou Atô. mes libres, 289. Raison de son éternité, ibid. 290. Si elle est coeternelle avec Dieu . 292, 301, Oc. Ce sentiment plaulible. 319, 320. Ce sentiment combattu & détruit, b. 40. & fuiv. La corruption de fes parties est plutôt une regenération, a. 3150 N'est point corrompue pour changer de forme, 329. Son effence, felon Descartes, 389, &c. & felon Gaffendi, 390, &c Ses parties extremement subtiles, 422. Sa divisibilité examinée, 433, & Juiv. Qu'aucun Philosophe ancien ne l'a cru produite du néant, b. 217. Vaine subtilité de Chrisippe &

de Descartes à ce sujet, a. 437, 438 Matière subtile : principe des Cartésiens , a. 285. Inventée par Descartes, 382. De quoi formée, 430. Inconnue à Moife, ibid. Difficultés contre son mouvement , 431. Affez femblable aux atômes d'Epicure.

430 , 412 Mathurins : flupides, a. 227

Mauperiuis (Mr. de ) : que son Livre sur l'Auraction l'emporte sur tous les Ouvrages Philosophiques, b. 180

Maxime de Tyr : comment prouvo t l'existence des Dieux , b. 26, 27

Maximes : propositions évidentes d'elles-mêmes , a. 244; Exemples , 245

Méchans : leur prospérité prouve l'immortalité de l'ame, b. 134. Prêts à mourir, font cruellement troublés, ibid,

Mens .: Voiez Anima.

Mensonge : disputes messéantes de deux Peres Oo 2 fur

fur le mensonge officieux, d. 173. Le mensonge ressemble à la vérité, 223, Perd un honnête homme de réputation, b. 147. A force d'en faire, les Charlatans & les Astrologues rencontrent quesquesois la mérité rés.

wérité, 164 Mer : la profondeur, a. 66. S'éloigne des Câtes de Provence, 326. Peut devenir terre, 328

Mercure : son esprit toujours en mouvement, 4, 449

Mercure Trijmégifte : fait le Monde confubtantiel à Dieu, s. 377 Méris, lac d'Egypte : fon éloignement de la

Mersene (le Pere): cité, par rapport aux

eaux du Déluge, a. 67

Messe: dite sur une baleine par St. Maclou.
a. 106

Métaphyfique: science peu sûre, a.7, 8, 11,
46. Sa définition, b. 1, 2. Austi bien que
la Théologie scholastique, ne sert à rien,
ibid. Méprisée par Mallebranche, 3. Son
étude maitible, 4.

Méthode: ce que é est en Logique, a. 200. Sa définition, 260. La partie la plus utile de la Logique, bid. Il y en a de deux fortes; Méthode de réfolution, & Méthode de composition, a. 170

Milanez : l'intempérance de François I. & la débauche de Bonnivet, y firent porter la guerre, 4.-111

Miracles : Voiez Prodiges.

Mystères: malheur de ceux qui veulent les approfondir, 4. 345

Mobile: tout mouvement en suppose un, 4.

Modalités: ne peuvent exister sans la subtance qu'elles modifient, 4.348

Modes: ce que c'est en Logique, a. 215. Ne font rien, selon Spinosa; 345

Mochus : admettoit les atômes, 4. 368

Moins: grands chartens de Manuferits, 4, 79.
Leurs Annales ridicules & impertinentes, 100. Semblent s'aheurter contre le bone fens, 100. Deshonorent la Religion par leurs Légendes, 101. Font croire aux Peuples de Provence qu'ils ont la Madelaine, 131. Leurs Tableaux & Images chimériques, causes de beaucoup de superstitions, 136. Gens tout pêtris de chiméres, 105. Leurs vaines disputes ont occasionné les héréses & fourni-des armes à l'Athésime, b. 3, 4

Moife: feul Hillorien de ce qui self passe avant le Deluge, 4. 59. Ne dir tien que parrapport aux Juis, ibid. Chaque Nation aeu le sien, 60. Traité de Prêtre Egyptien, 72. Nommé Tisilhen par Chérémon, 73. Conserve bien des cerémonies Egyptiennes, ibid. Mene les Juis dans le Desert, & devient leur. Législateur, 72, 73. Leur y procure miraculeusement de l'eau, & comment Tacite raconte ce fait, 78. Amoins. d'autorité sur les Juis, qu'Aristote sur les Scholastiques, 217. Ce qu'il a voulu dire pour les six jours de la Création, 366

Molinisses : très-propres à tromper & corrompre les esprits ; 4. 225. Censurés de Oo 3 Cago Cagotifme par les Janfénistes , 226. qu'ils

déchirent impitoiablement , b. 12 Monde : s'il est éternel , & systèmes de ceux

qui l'ont cru tel, a. 288, 301. & fuiv. Platon, le croioit créé par des Dieux inférieurs, 297°, 298. Aristote soutient le mieux son éternité, 302. Avantages de ce systè-Philosophes qui l'ont admis, me , 307. 314, 320, &c. Philosophes, qui lui donnent un commencement, 114. Son éternité niée & combattue, 314, 315. Sons ordre admirable proposé, 315. Raisons contre, 316. Difficulté de ces deux systèmes, 318, 319. Ses destructions apparentes expliquées, 325. Son ordre n'est point bouleverse par ses changemens, 329. Réfutation du fystème de l'ame qu'on lui préte, 346, &c. Comparé à une plante, ou à un animal, 330. Sa création, prouvée par l'Ecriture seule, 355. S'il fut créé en fix jours, ou en un instant, 356. Cette dernière façon donne une plus grande idée de Dieu, 358. Consubstantiel à Dieu, selon Mercure Trismegiste, 178

Monde : joue par la moitié de lui - même ,

Mongeron (Mr. de): fauffeté de son Recueil

des Miracles, a. 107
Montagne (Michel de): défendu contre une critique outrée du Pere Mallebranche, & des Janfénistes, a. 23, 43, 145. Défendu par la Bruyere, 146. Son caractère, 30. S'il a trop parlé de lui, ibid. S'il s'est contredit, 41. Quel étoit son Pyrrhonisme, ibid. 42. Tire la plus subtile solie de

la plus subtile sagesse, 157. Soutient prefque le Pyrrhonitme, 177. Ne veut point qu'on examine trop certaines opinions-Philosophiques, 345. Doué d'une grande justesse de génie, 381. Prévoit la chute d'Aristote, ibid. Trop méprisé par Mallebranche, b. 65, 72. Cité, a. 54, 157, 225, 277, 278, 345, 382

Montagnes: élévation des plus hautes, a. 66. Montre: un horloger sait pourquoi elle va ou

s'arrête , a. 237

Morale : aucune de ces règles n'est innée, b. o. Ses principes ne font point reçus d'unconfentement universel, ibid. Preuves, 10.00.

Morin , Astrologue : prédit faussement la mort de Gassendi, b. 163

Mort naturelle, mene en Paradis; violente, mène en Enfer, selon les Marianites, b. 14

Mothe-le-Vayer ( la ) : foutient presque ouver-

tement le Pyrrhonisme, a. 177

Mots : doivent être clairement définis, & non ambigus, a. 228. Les établis ne doivent point legérement se changer, 230+ Passages utiles contre eet abus, ibid. 231. Les Péripatéticiens en sont repris, 232. Les Philosophes ne doivent point en abuser,

Moulin (du): controversiste chicanneur, ...

Mouvement : prouve le Vuide, a. 418. Celui des atômes, perpétuel, 445, 446. Objection là-contre, & réponse, 445, 448

Mule du Pape : dévotement baifée . b. 12 004

TABLE Mulsiplians : Secte qu'on dit se trouver à Landres & en Hollande, b. 11 Multiplication : celle des Israélites, miracu-

leufe , 4. 71 Multiplicité de Notions : souvent préjudiclable, a. 235

## N.

NATURE: ne fait rien en vain, a. 245, 308. Ne fait aucune chose de rien . 245. Plus on l'étudie, plus on se trouve ignorant, 277. Comparée à un joueur de Gobelets, 286. Il nous suffit de connoître les derniers éfets de ses opérations, ibid. Nous la connoissons affez pour nos befoins, ibid. Son bel arrangement & fon ordre, 201. Destructions apparentes de ses parties, expliquées, 326. Causes de son changement perpetuel, 445, 446. Ridicule de dire que fans connoissance elle se conduise selon les règles les plus sages,

Nature infinie : difficultés à son sujet, a. 298, 299

Négation : d'où formée, a. 242

Neron : monstre de cruauté, a. 338. Sacrifioit trois fois par jour à l'image d'un enfant , b. 131

Newson : grand Physicien, a. 17. Explique tout par l'attraction, 478. Qualité de son fystème sur l'harmonie de l'Univers 420. Raifons dont il appuie l'opinion de l'indivisibilité des atômes . 1414. Celles sur lesquelles il établit la vertu qu'il donne DES MATIERES. 442 aux corps - 452. Expériences dont il les justifie 2453 m.

Nicole: les Essais de Morale, ennuieux. 4.
30. Sa censure de Montagne censurée,
145. Accusé de penser peu, ibid. Contro-

versiste chicanneur, 172

Noblesse: la vraie confondue avec la fauste, par les Généalogistes, a. 124. Que la Noblesse fait autrefois gloire de son ignorance, 128

Nombre: nécessairement pair ou impair, 4.249 Nombres: Pythagore regardoit leur harmonie comme le principe de toutes choses, 4.367

Noms: doivent être clairement définis, &c non ambigus, a. 228. Paffages utilés contre cet abus, ibid. 229. Les Péripatétuciens en font repris, 232

Notions : la sensation & la réstexion en sont

les fources, a. 241
Notre: Dame-de-Cléri: Lou's XI. lui demande plaifamment pardon de l'affaffinat de fonfiere, b. 132.

o.

OBJETS extérieurs: fources de nos idées,

Occellus Lucanus : bonté & authenticité de l'Ouvrage de ce Philosophe sur la Nature & l'Univers , b. 185

Oenopides : regardoit comme principes de toutes choses le seu & l'air , a. 367

Oiseau: quel est le plus ancien, de lui, ou de l'œuf, a. 108

Ocuf :

TABLE Ocuf: quel est le plus ancien de lui, on de

l'oiseau, a. 308 Olivet ( Mr. l'Abbe d') : erreur où il est fur les reffources qui penvent servir à expliquer la Théologie des Grecs , b. 168. Réfuté à l'occasion de Mr. Bayle, 192, Obligation qu'il impose à un Traducteur, 221. Fauileté de ces conjectures, · 225, &c. Sa maxime, 226. Reproche que lui font les partifans du P. Lescalopier, 229. Compile Mr. Bayle & l'injurie, 231. - Tâche en vain de redreffer une bévûe de Ciceron, 237. Cas que l'Auteur fait de ses Traductions & de sa Critique injurieuse, 250. Idée qu'il prête à Anaxagoras, 252. Autre erreur au fujet du Timée de Platon , 254. Falssie le sentiment de ce Philosophe en ce qui regarde la Métempfychofe, 117. Autorités qu'on lui oppose en forme de preuves, sbid. &c. Evite d'éclaireir ce que Velleius dit de la Théologie d'Aristote, 327. Raisons qu'il a eues de n'en rien faire, ibid. &c. Traite auffi. mal St. Augustin que Mr. Bayle . 332. Rejette Aristote, ibid. Preuves contre son fentiment, 335, &c. Outrage la mémoire d'un illustre mort, 359. Reproches que lui font Mr. des Maifeaux & l'Auteur de cet Ouvrage, 386. Justice que rend celui - cià fon caractère & à ses talens, 100

Onomacritus : regardoit le feu, l'air, & l'eau, comme les principes de toutes choses, a. 364

Opinions humaines : fondées , ou sur l'Histoire, ou fur la Tradition, ou fur l'au-

DES MATIERES. torité des Savans, & très peu sur la raifon, a. 52. L'Historien les rapporte, & le Philosophe les discute, 53. peu d'évidence prouvée par la diffenfion des Savans, 144. Leur diversité ne vient souvent que de la haine mutuelle des partis, 146, 147. Les moins chargées de difficultés toujours préférables; 308. Certaines ne veulent point être trop approfondies, 345. Leur vérité ne dépend pas du génie de ceux qui les foutiennent, b. 64

Opéra de Paris : ses Déeffes , aussi peu chastes que celles de l'Olympe, b. 27

Or : se diffout dans l'eau-régale, & non dans l'eau-forte, a. 237

Oracles : trop fréquens dans Hérodote, a. 83. Jeu de ceux qui les dirigeoient, &c fouvent peu crus de ceux qui y recouroient, ibid.

Orages : combien d'eau les plus violens versent. par demi-heures, a. 67

Oraisons funèbres : Voyez Panégyriques.

Orateurs: Auteurs de beaucoup de fausses Traditions, a. 134, 137, 118. Paffage d'Aulugelle contre eux , 137. Leur caractère, ibid. Outrent trop les éloges, ibid.

Oratoire ( les Peres de l' ) : refusent l'infail-

libilité au Pape, a. 24 Ordonner : ce que c'est, en Logique, a.

Ordre : ridicule de dire qu'il naisse du defordre, & s'entretienne par la confusion,

Orgueil: vice ordinaire aux Savans, a. 148. Com-

Combien nuisible aux sciences, & sur-tout

aux Théologiens, 149

Origème: s'égare, & tombe dans l'erreur, a. 172 Orléans (le Père d'): pallage de cet Historien; plein de merveilleux, a. 85. Son fentiment: sur l'essence des substances spirituelles, b. 275. Sur la nature des ames, 277. Ce Docteur justifié en vain par Mr. Huet, 1275, & c. Obligé de mentir en bien des endroits de se Histoires, a. 100. Habile d'ailleurs, ibid.

Ovide: cité, a. 154. Appelle Chaos la matière, 289. Cité fur les changemens der Monde, 328. Introduit Pythagore, se disant avoir été au siège de Troie, b. 54

Ouvrages: bons ou mauvais, felon l'estime ou la jalousie des Sayans, a. 158.

## Р.

PAGANISME: autorifé par le confente

ment universel, b. 24, 25

Paient : leur mauvaise conduite envers les Chrétiens 4, 141. Etrange idée qu'ils avoient de la Divinité, 213, 214. Plus injurieux à Dieu que les Athées, b. 18. Leur fysème établi par le consentement universel, 144, 25

Paifans : certains raisonnent plus juste que

certains Docteurs, a. 259

Panégyriques, Eloges, Harangues, Oraisons funèbres: causes de beaucoup de superstitions & de vénération outrée, 4.137, 138. Ceux des Saints, sont plûtôt des Poëmes que des Sermons, ibid.

Papessé

DES MATIERES. Papesse Jeanne : fruit erroné de la Tradition.

a. 123 Paradis & Enfer: admis par des peuples sans

Dieu , b. 14

Paresse: cause de la durée des fausses Traditions, a. 120, 133. Beau passage de Sénè-que contre elle, ibid. Flatée par la voie de prescription, 141. Source de notre ignorance, 239

Paris (St.) : Recueil de ses Miracles, a. 108. qui font évidenment faux. ibid. Leur ridicule bien dépeint , 104 , 226. Ceux qui inspirent son culte, ne croient pas même en

Dieu, 108 Parker : combat le consentement universel.

Parnemide: croioit l'Univers, & fon arrangement, éternels, 4. 302. & le regardoit comme une même chose finie, 365

Partialné : celle des Historiens bien décrite, 4.

or. Paffage de la Bruyere à ce fujet, 92. Mr. de Thou en paroit exempt, ibid.

Parti (esprit de ) combien dangereux & évitable, 4. 226

Parties : tout ce qui est étendu en a. a. 346 Pascal: Réponse à sa critique contre Montagne, a. 31. Décrié par les Jésuites, 146. Ecrit contre eux par jalousie, 160

Paffages : but & méthode de l'Auteur en les emploiant, a. 13

Passions: causes de faux jugemens, a. 223. Combien trompeufes, ibid.

Pain (Gui): ne vouloit que des remèdes doux & benins, 4. 273. Grand ennemi du vin émétique, & des Empiriques, ibid. Pavie .

Pavie: sa bataille, suite de l'intempérance de François I. & de la débauche de Bonniyet, a, 113

Pecheurs : maxime notable de St. Augustin

touchant eux, a. 149

Pédans, leur caractère, a. 29. Ne connoiffent point la raison, 256. Se en sort encore
moins capables, lorsqu'ils ont étudié la Logique, ibid.

Pédanusme des demi-Savans: occasion de présent Ouvrage, a. 1

Pédani à la cavalière : titre injustement donné

Peinves: Auteurs de beaucoup de fausses Traditions, a. 134, 135. En droit d'imagi-

ner ce qu'ils veulent , ibid.

Pense: la définition, a. 189. On ne sair pas même comment on l'acquiert, 206. Non étendue, &c. 271. Ne peut naître de la matière, b. 33. On ignore en quoi elle consiste, 60. Ne peut êrre un mode de la subftance, selon les Cartésiens, 73

Peres: épousent leurs propres filles chez les Druses, b. 11

Peres de l'Eglife: plaifanterie fur l'explication qu'ils font des difficultés de l'Histoire Ste. a. 65. Injurieux & chicameurs dans leurs controverles, 174. Ne s'accordent point fur la Création du Monde, 356. Plulieurs font l'ame corporelle, b. 62. Louent Epicure, 128

Péripatéticiens: leur entêtement pour Aristote les aveugle, a. 150. Abusent fort des mots & des noms, 232

Perron (du): controverisse chicanneur, 4. 172 Perfe:

Perfe : condamne l'abus des antithèfes , a. 254 Péruviens : mangent leurs concubines & les enfans qu'ils en ont eus, b. 10

Pereferh : nom donné à Aaron par Chérémon,

4. 73 Petneffe : il doit y en avoir un certain point borné dans la Nature, a. 336

Peupla tes après le Déluge : difficulté à cet

égard, a. 62, 63 Peuple : agit plus en esclave, qu'en homme doue de raison, b. 126

Peuples : marques de leur ancienneté, a. 60 Phérécide : le pere de tous les Philosophes, 4. 178. Avoue qu'il n'a certitude de rien . 179, 180. Philosophes, qui ont pensé comme lui , ibid.

Philon, Juif: réduit à un instant les six jours

de la Création, a. 357

Philosophes: quiconque veut faire usage de fa raison, n'a pas besoin d'eux, a. 3. Gatent leurs disciples, s. Du respect qui leur eft du, 16. Leur partage est de reconnoitre les fautes, 149. Il n'y a rien de si absurde qu'ils n'aient avancé, 155. & donnent fouvent dans des erreurs montrueuses 156. Abusent fort des mots & des noms . 230. Frennent pied fur le moindre mot, Les Anciens n'ont eu aucune vraie idée de Dieu, b. 19, 21. Il leur feroit glorieux d'avouer ce qu'ils ne favent point, 53

Philo'ophés Chrétiens : ne s'accordent point fur la Création du Monde, a. 356. Voiez Scolaftiques.

Philosophie Scolastique : remplie d'erreurs ,

448 a.s , &c. Ce qu'en favent les Professeurs & les Docteurs, 118. Est un vin émétique dangereux pour l'entendement humain. 273. Moins on l'a étudiée : plus on s'avance dans la vraie, 283. Auffi trompeuse que la plus fiéfée coquetre, 445

Phylique : Science peu fure , 4. 10 , 46. Ses principes généraux incertains, mais au moins doutes amusans, & songes agréables, 275, 276. Difficulté de l'approfondir. 286. Dieu s'en est réservé les princiipes , 479

Phylique Experimentale : Science fure , 4:6; 284. Suffit à nos besoins, 479

Pin (du) : fa Bibliothéque des Auteurs Ecclésiastiques, dénoncée en Sorbonne par la jalousie de Bossuet , a. 159. Son Commenraire fur les Pfeaumes , mieux reçu que celui de cet envieux Auteur, 160

Piramides d'Egypte : rongées par des eaux la-

Platon: croioit Dieu incorporel, a. 297, b. 20, 45. & que des Dieux inférieurs avoient créé le Monde, a. 297. b. 264. Dien , l'idée , & la matière ; ses trois principes, a. 377. & leur exposition, 378. Ulage qu'en ont fait les premiers Chrétiens, b. 164. Conséquences qui en ont résulté, ibid. & 265. Ce système inexpliquable . & tenant du Talmud & de l' Alcoran, a. 377, crc. Combien pernicieux dans les premiers siécles du Christianisme, b. 265. Critiqué par Cicéron, 273. Il réfulte de ce système plus de Dieux, que de tous les Poetes ensemble, a. 379. Avoit été en Egypte.

Egypte, & y avoit connu les Livres de Moïle', b. 49. Son idée de l'ame, ibid. Combien de tens mort avant Cicéron, b. 177. Accusé d'Athérsme par le P. Hardotin, 268. Ceproche que lui fait Tertulken, 268. D'où ce Philosophe a pris l'opinion de la Métempsychose, 316

Planettes: raisonnement contre leurs préten-

dues influences , b. 153, 154

Pleix (du): blâme les subtilités des Sophistes, 4. 191

Pline: croioit que les Juis méprisoient toute Divinité, b. 20

Pline le Jeune: méprisoit le goût du peuple, a. 126. Son passage là-dessus, ibid.

Plomb fondu: observation sur son état, a. 448 Pluralité des Dieux: établie par le consentement universel, b 25, 26

Plutarque : beau passage de cet Auteur sur les

milères humaines, a. 338 :

Poères: Auteurs de beaucoup de fausses traditions, a. 134, 135. Censurés par Ausone, ibid. Ont le privilège d'inventer à leur gré, ibid. Sujets à s'égarer, b. 88. Grands amateurs de prodiges, a. 160

Poerique: celle d'Aristote, bonne, a. 17 Poisson nageant: cité pour & contre le vuide,

Pourrise: siège de l'ame, selon quelques-uns, b, 96

Politien: croioit l'ame matérielle, b. 6; Politiques: leurs vaines spéculations, a. 110.

N'usent point de syllogisme, 257

Pompée: assassiné, contre la prédiction de sa mort tranquille, b, 148

Tome II. Pp Pompo.

Pomponace : croioit l'ame matérielle, b. 63

Port-Roial, Voiez Jansenistes.

Poulets sacrez : décidoient du fort des Etats ; chez les Anciens, a. 83. Un Général Romain s'en moque plaisamment, ibid.

Prédicateurs : comment abusent de leur Ministère, & leurs auditeurs de leurs Sermons,

4. 138

Prédictions : exemples notables de fausses : b. 147 . 148

Prejuges dévots : dangers qu'on court en s'y oppofant, a. 130 Premisses: les 2. premières propositions d'un

syllogisme, a. 246, 247. Leur vérité ou fausseté le rendent vrai ou faux, 251 Trescription : méthode aifée, dont ont abu-

fé également les Paiens & les Chrétiens 4. 141

Prévention : celles des peuples pour leurs coutumes, grande raison de l'incertitude de l'Histoire, a. 77, & suiv.

Principes des corps, ou des choses : premiers ouvriers de la Nature, nous sont cachés, .a. 285, 478. Peu nous importe de les connoître scientifiquement , 285 , 286 , 479. Diversité d'opinions des Philosophes à cet égard, 306, 383, 384, 478

Privation: un des principes des choses, felon Aristote, a. 379. Et ce sentiment résu-

té, 380

Probabilité: bien éloignée de l'évidence, a. 42 1 Prodiges : les Historiens en sont remplis, & font douter de la vérité des faits certains a. 79. Les Italiens en font grands amateurs , 88. Ne peuvent être rendus vraifembla-

femblables, par le nom d'aucun Auteur, 116. Certains Poètes & Historiens en font grands amateurs, b. 160. Les Auteurs sensés ne leur sont point favorables, 161

Properce : cité, 4. 158

Proposition: ce que c'est en Logique, a. 241, 242. Il y en a de simples & de composées, ibid. D'où dépend leur vérité, 243, crc.

Proragoras: banni pour avoir proposé douteufement l'existence des Dieux, b. 30

Proteflans refutent foigneulement les Catholiques, a. 91. Abuferoient de la Tradition & de la preféription, comme l'Eglife Romaine, 141. Ne font point exempts de faire des libelles, 175

Pyrrhonisme: soutenu presque ouvertement par Montagne, la Mothe-le-Vayer, Gaffendi, & Bayle, a. 177. Appuié par Phérécide & Socrate, 178, 179. Plus vicieux

encore que la crédulité, 186

encore que la credulite; joinion de la Métempfychofe & de l'ame du Monde, b. 316. Idée que ce Philofophe avoit de Dieu & des ames humaines, ibid. Repris de folie & d'imprudence, touchant la Métempfychofe, a. 154. A quel point respecté par les dificples, ibid. Crioit l'Univers, & fon arrangement; éternels, 302. Regardoit Tharmonie des nombres comme le principe de toutes chofes, 167. Etabliffoit la perfection dans la dixaine, 368.

Pythagoriciens : absurdité de leurs opinions,

4.154

Pp.2

0.

QUALITÉ: ce que c'est en Logique;

Quarres de Descartes: leur sujet & leur Méchanisme, 4, 430. Inconnus à Mosse, ibid. Difficultés contre eux, 431, &c.

Quejnel: son Nouveau Testament, condamné par beaucoup de ceux qui l'avoient hautement loue, a. 161

Questions vaines & infolubles : exemples de quelques unes, 4. 281. Autres, 298, 299 . Quinte-Curte: avoite qu'il écrit bien des menfonges, & cet ave u ne le sauve point de la censure, 4. 79, 80.

# R.

ACINE (Mr.): lettres qu'il écrivit contre Mrs. de Port-Roïal, 4.2, 3, 12, 49, 259. Le moien le plus tur de connoître la vérité, 12. On ne doit écouter qu'elle, 48, 187. Ne fauroit nous tromper, & doit prévaloir sur toutes les autorités, 48, 53, 34, 1. Presque toujours contrecarrée par les Moines, 101. Il faut y soumettre tout ce qu'avancent les Savans, 143. Impossible d'accorder avec elle certains principes de Religion, 176. Est souvent plus que la science, 158. Hors elle, point de salut, ibid. La Logique regardée comme l'art de la conduite, 189. Ses droits rétablis par Gasten.

Gaffendi & Descartes, 192, 193. A besoin

du secours de l'étude, 201. Endormie pendant 5. ou 6. cens ans, 233. N'a pas befoin du fecours du fyllogifme, 261. Règle de la Révélation, b. 140

Raisonner : ce que c'est, en Logique, a. 198 Récompenses & punition en l'autre vie : admises par des Peuples qui n'avoient aucune idée de Dieu, b. 14

Réflexion : opération de notre ame fur les idées qu'elle a conçues, a. 203, &c. Pourquoi les enfans en sont peucapables, 205. Une

des fources de nos idées, 242

Réformation de France : difficulté d'en juger fainement, vû la partialité des Historiens, 4.93 Réfugiés : quelques-uns font des libelles con-

tre Louis XIV. a. 175

Religion : sa divertité, grande cause de l'incertitude de l'Histoire, a. 90, 91. Chacun suit les Historiens de la fienne, 93. Exemple pris de la réformation de France, ibid. Impossible d'accorder avec la raison quelques uns de ses principes, 193. Décide peu de la vertu de bien

des gens, b. 132

Religions: ont toutes le même droit, ou d'examiner, ou de ne point examiner, 4. 139, 140. Dans toutes il y a des gens de bonne foi, ibid. b. 12. Souvent rendues protectrices des contes de nourrices & d'inventions Monacales, a. 140 Paffages de Lucrece contre l'abus qu'on en fait , 142. Leur divertité porte les Savans à des extrémités vicieuses, 165,

Remarques : but & usage de celles de cet Ouvrage, a. 14

Remus

Remus & Romulus : fable de leur louve, effet de la Tradition, a. 118

République des Lettres: chacun peut s'y former une souveraineté, a. 24

Révélations: toutes les Religions ont les leurs, b. 141. La raison est leur règle, ibid. Vorez Ecriture.

Richesses: cause des superstitions & des erreurs, a. 131

Rien: de rien il ne fe fait rien, 4. 289, 335, 347 Rochers: jettés dans des plaines, 4. 326 Rohauls: cité fur la divisibilité de la matière,

a. 287
Romains: prirent des Grecs l'éternité du monde . a. 313.

### S.

S ACRIFICES: décidoient de tout chez les Anciens, a. 83

Saducéens: croioient l'ame mortelle, & ne furent pourtant point séparés par les autres Juiss de leur Communion, b. 124

St. Maximin, ville de Provence: fes habitans croient avoir le Corps de la Madelaine, a.

Saints: leurs Vies moins sensées, non-seulement que celles des Philosophes, mais même que les Comes des Fées les plus ridicules, a. 102. Les nouveaux rendoient les anciens suspects à Beslarion, 106. Chacun entété de celui de son Village ou de sa Paroisse, 131. Comment leurs Vies deviennent des contes chimériques & risbles, 138.

San-

Sandoval : ce qu'il débite du Soleil arrêté pour Charles-Quint, a. 81. Réflexion fensée ladeffus, 82

Sang: absolument nécessaire à la vie de tout

animal, b. 50, 05

Santorini : Isle qui s'éleve du fond des eaux , 4. 326

Salpéire: son esprit toujours en mouvement, a. 449

Savans (les vrais): avouent qu'ils ignorent bien des choses, a. 4,5,10,177, 178, 276. Leurs connoissances sont certaines, 3. Juges de tout Ecrit, 12. Quel usage ils pourront faire de celui ci, 13. Méritent du refpect, & non de l'idolâtrie, 23, 48. Etudient 50. ans, & ne savent rien de fûr, 277. Savent douter, 279. Comparés aux épics pleins,

Savans: incertitude de leur autorité, vû la contrariété de leurs sentimens, a. 143, 148. Leur nom ne doit point en imposer, 143. Sujets à l'erreur, ibid. Leurs passions les déterminent, ibid. Leurs diffentions prouvent le peu d'évidence de leurs opinions, 144. Toujours prévenus pour leurs opinions, 1482 152. Sujets à l'orgueil & à la vanité, 148. Soutiennent des opinions ridicules, 138. Leur haine & leur jalousie influent sur leurs jugemens, ibid. Combien on doit s'en défier, 164. Cachent avec foin leur ignorance, 278

Savant : combien les pédans croient qu'il faut étudier pour en acquérir le titre,

Scaliger (Jules - Céfar ) : dispute vainement COD-

contre Erafme, a. 147. Reconnoît sa faute;

Schoockius : son traité de fabula Hamelenst ,

cité, 4. 115

Sciences: leur incertitude, 4. 10, 11. &c. Celles où l'on peut marcher certainement, 6. Méprifées, non-feulement par le Vulgaire, mais même par des Pontifes, des Sénateurs, des Courcilians, &c. 11.8. Combien l'orgueil & l'entêtement des Savans leur nuit, 14,0. Souvent font moins que la raison, 158. Il vaut mieux savoir peu & bien, quebeaucoup & mal, 4. 255. Leur plus grand abrégement est de n'étudier que ce qu'on peut espérer de comprendre, 1500.

Scholaftiques: grands disputeurs. a. 7,8. Leurs chimères, détruites par Gassends Descartes, 192. Plus soumis à Aristote, que les Juss à Mosse, 206, 379. Repris d'abuser des mots & des noms. 120. Remplis de puérilités, de jeux de mots, & de visions ridicules, 231. Extrêmement entétés du syllogisme. 255. Empiriques de l'entendement humain, 273, Papalement décisis, 241. Leur vaine subtilité de l'indéfinité, 440. Répandant le doute par tout, b. 3

Scot: fort vanté par les demi-Savans, a. 2, 7.
Sa Logique trop subtile, ibid. Ses ridiculités lui acquiérent le nom de subtil, 192.

Abusoit des mots & des noms, 231

Scatistes: croient savoir ce qui est au Ciel.

& ne voient pas ce qui est à leurs pieds.

6. 282

Scythes =

Seythes: Moise n'en dit mot, a. 59 Secondes Intentions: inutilité de Logique, a. 196 Sens: quelquesois trompeurs, a. 220. Exem-

ples, 221, 222

Sens & Senfation: sources de nos idées, 4.

Senfation: en quelle partie réfide dans les animaux coupés en pièces, 4, 197

animaty coupes en peces, 4. 13. b. 127, 128-130. Doutoit de l'immortalité de l'ame, ibid. Ses raisons, contre les subtilités Philo-

fophiques, a. 252, 258
Serpent coupé: la fenfation n'est que dans la partie où tient la tête, l'autre n'aiant que le mouvement, b. 107

's Gravesande (Mr.) son art de raisonner par syllogisme, a. 263. Tourné en ridicule, ibid. Qu'il n'en est point l'inventeur, 266.

Signes Célestes: leurs noms donnés par fantaisie & caprice, b. 145, 151

Smiglecius : passage de cet Auteur sur l'Etre incréé , b. 42

Socraté: avoüe qu'il ne favoit presque rien; a. 182. Comment réduisoit les Sophises à abandonner leurs fausses sibrilités, 190. Ses trois principes, 376. En quoi son sentiment sur la nature de l'ame & sur celle de Dieu différe de celui de Platon, 5. 171

Soleil: arrêté pour Charles-Quint, a. 81. Et mauvais éfet que peut produire ce conte, 82, 88. Divinité des Egyptiens, 311. Ses qualités, 312. Ne fut fait que le quatrième jour, 318

Tome II. Qq Soli-

TABLE

Solidité: constitue l'essence de la matière, selon Gaffendi, a. 190, 401, &c. Passage de Locke en fa faveur, 410

Songes : Réflexions fur leurs éfets , b. 119 , Sophismes : exemples d'un bien ridicule

4. 254 Sophiste: comment on le devient, 4. 253. Com-

ment on le doit traiter, ibid.

Sophistes : gens d'une fausse subtilité, & qui abusoient fort de la Logique, a. 191. Doivent être abandonnés, comme des fots ou

des trompeurs, 253 1.254

Sorbonne : condamne injustement Antoine Arnauld, 4. 161. & avoit plus injustement condamné Henri III. 162. Condamnée elle-même par les Universités d'Espagne, touchant sa condamnation du P. le Comte, ibid. 16%. Avec quelle confusion & quelle injustice ses assemblées agissent & décident, 161. & 164. On n'y dispute point pour la vérité, ibid.

Souverain : Auteur de Platonifme dévoilé , a. 378. Expose les trois principes de Platon,

Souverains : injustice criante de divers , a.

Spinofa : renouvelle le système de l'ame du Monde, & le met dans tout son jour, 4, 132. Comment il l'expose, 333, 346. Causes de son erreur, 335, 344. Croioit l'homme injustement malheureux , 317. 339. Ne pouvant accorder les perfections du Createur avec les malheurs de la creature, tombe dans l'Athérime, 344. N'admettoit DES MATIERES.

mettoit qu'une substance, qu'il nommoit Dieu, & dont il faisoit tous les autres êtres des modifications, 333, 346, 347 s Absurdité de ce lyiteme, ibid. & 347, 442, 443. Sa refutation aife, 146, & fuiv. Avoit beaucoup de génie, ibid. Zénon avoit le même sylteme, non développé, 376. On peut tomber dans fon fysteme, en suivant celui de Descartes; 441, 444, d'où ses principales preuves étoient tirées , 442. Que ques unes d'elles , ibid. 444. Reconnu Athée de profession, b. 63. Loue de probite & de bonnes mœurs, 132. Un Juif lui donne un coup de conteau, ibid.

Spiritualité : on n'en a que des idées vagues, a. 310. Celle de Dieu inconcevableaux anciens Philosophes, excepté Platon, b. 20, 261. Inconnue à Origène, 275, à Tertullien , 279. à St. Justin , 288, à St. Clément d'Alexandrie , 293. Sentiment de Tatien , 202 , & de St. Jean Damescène , 298. Tems auquel on revint de cette er-

reur , 305

Stoiciens : fort infatués de leurs idées , a. 152, 154. Leur prétendu Sage raillé par Horace, 153. Forces de louer Epicure. & fa morale, 127, 128. Nom qu'ils donnoient à l'ame du Monde, 258. Combien éloigné de l'idée que nous attachons aujourd'hui à celui de Dieu, 259. Différence qu'en donne le P. Mourgues, 259

Strabon : parle de divers Peuples , qui n'admettoient aucune Divinité, b. 32. Sira. Qq 2

All A B L E Strada : sa censure de Quinte - Curce , si

Straion, furnommé le Physicien: étoit disciple de Théophraste, a. 30. Faisoit consister la Divinité dans l'ame du Monde,

Sublimé préparé : fon esprit toujours en mouvement, a. 449

Submersion: une notable en Hollande, 4.

Subflance: il n'y en a qu'une, selon Spinosa, qui la nomme Dieu, & en fait tous les autres êtres des modifications, a. 333. Difficultés de l'application de ce mot, 413, 414

Subfrances: sont par tout où il y a des modalités, a. 348

Sujet : ce que c'est en Logique, a. 242 Sujet des choses : nous est inconnu, a.

Sulpiciens : leur fanatisme & cagotisme , a.

Superfition: passages de Lucrece contre elle, a. 142 Superstitions: causées & entretenues par l'ava-

rice des Moines, a. 131
Suze (la Comtesse de): fort spirituelle,

a.227
Syllogifme: sujet de la Logique, selon
Scot, a. 234. Sa définition & se parties, 246. & fuiv. Exemple, ibid. 247.
Ses diverses espèces, ibid. 248. Abus
qu'on en sait dans les écoles, ibid. &
passages de Locke à cet égard, 249. &
de l'Ars de Penser, ibid. Sa vérité ou
saus

DES MATIERES. fauffeté dépend de celles de ses prémisses , 251. Exemple d'un bien ridicule . 254. Son inutilité prouvée par Locke, Descartes, & Montagne, 255, 256, 260, &c. Incon-nu dans le cabinet des Princes, 256, 257. Peu nécessaire, & peu connu, 259. Retarde l'entendement, 260. Peut être rangé de 60. manières, dont il n'y a que 14. de justes, ibid.

Synefius : cité, a. 115

Synthese : ce que c'est en Logique, a. 170; 273

Syrie: fort peuplée peu après le Déluge, .. 68. Les Juifs s'y retirent , 72.

## T.

ACITE : loue par Montagne, a. 53. Ses mémorables passages : touchant les Juis lépreux chassés d'Egypte, 75, 76. & touchant l'eau que leur procura Moi-· fe, ibid. 78. Il est étonnant que les Moines ne les aient point fupprimés 79. Son passage contre les Astrologues, b. 146

Talmud: Histoire de cette compilation de Tra-

ditions abfurdes , 4. 122

Tableaux : ceux exposés par les Moines, causes de bien des superstitions, a. 136. & leur produifent de grands revenus, ibid.

Taurell : croioit l'ame matérielle, b. 62 Télémaque : iniquement critiqué par Boffuet.

4. 159 Temperament : il fant s'en defier , a. 222. Fait.

Qq3

TABLE

, plus que la Religion chez presque tout le monde, b. 132

Ténèbres: regardées par Zareta & par Flud, comme l'un des principes des choses, a. 351, 367

Tenuire : il doit y en avoit un certain point borné dans la matière , 4.436

Teresce: traduit en François, par Mrs. de

Port Roial, a. 27

Termes barbares : ceux dont la Logique embrouille l'esprit de ceux qui l'étudient, a. 263

Terré: regagne d'un côté ce qu'elle perd de l'autre, 4, 326. Peut devenir mer, 328. Regardée comme principe de toutes chofes par Hésiode, 362

Tertuilien: tombe dans des sentimens erronés, a. 157. Distingue l'ame de l'esprit,
b. 46. Comment il appelloit Dieu, 268,
Quelle étoit l'idée qu'il en avoit, sibid éb
270, 279. Déclaré hérétique : pour quel
sujet, 281. Faux sens que donne un Moine aux expressions de ce Docteur, 283,
676.

Têses couronnées : la différence de Religion : n'autorife point à leur manquer de respect,

a. 175

Thales : contemplant les altres, tombe dans un précipice; d. 288. Regardoir l'eau comme principe de tontes choies; 36x, 6. 206, Or. Qu'il n'a admis aucune intelligence dans la formation de l'Univers, vivid. Définifloit l'ame une nature fans repos.

Théodores : précision des ses Discours sur la Théo-

DES MATIERES. Théologie des Grecs, b. 175. Reproche

qu'il leur fait , 198

Théologie Scholastique : ne sert à rien , b. 2. La confusion de ses idées, pernicieuse, ibid.

Théologiens : ordinairement vains & orgueilleux, & fur-tout entêtés, a. 150. Passage de Beauval à ce sujet, 151. Nelse nourriffent que de fumée, & imaginent des fyftêmes ridicules, 156. Leurs vaines disputes occasionnent les Hérésies, & fournissent

des armes à l'Atérime, b. 4

Théologiens Grees : détail de leurs Ouvrages qui nous font transmis, b. 179, &c. Ceux du XII. fiécle approchoient plus du fentiment d'Origène & de Tertullien que de celui de Saint Augustin, 300. Prouvé par un passage de Mr. Bayle 311.000.

Thomas (St.): fa Logique trop fubtile, a. - 7. A voite qu'il ignore bien des choses, 184. Invente l'Erre de Raison , 192 , 233. Cette fubtilité scholastique censurée, ibid. Repris d'abuser des termes, 231. Embrouille la matière de l'ame , b. 55 , 56

Thou (Mr. de ): exempt de partialité, a. 92. Critiqué par les Jésuites, ibid. Dit que Cardam se laissa mourir de faim, pour vérifier sa

prédiction, b. 162

Timée de Locre : combien son Livre sur l'Ame du monde , &c. estimé par les Savans, b. 179. Son authenticité prouvée, & comment , 180. Sentiment de quel-. ques Auteurs sur la mort de ce Philosophe , 181

Tifil-Q.q 40.

464 TABLE

Tisilhen : nom donné à Moise par Chérémon;

4. 72, 73 Tire-Live: fon caractère, 4. 84. Remplis fon Histoire de prodiges, 85. Force d'en agir ains, ibid. St. Grégoire le condamne au seu, ibid.

Toulon: la conservation due à des intrigues de femmes, 4.113

Tout: un fini & limité, ne peut avoir des parties infinies, a. 436. Preuves, 433,

Tradition: son incertitude, a. 117, 128. Cel-les de l'origine des peuples, la plûpart fausses & ridicules, 117, 118. Chaque Nation, chaque Province, chaque Ville, chaque Famille , a la sienne , 124 , 130. Imaginées dans les fiécles d'ignorance 128. Fondées fur nos préjugés & notre pareffe, 129, 133. Danger qu'il y a à s'oppofer aux Religieuses, 131. Entretenues par l'avarice & l'intérêt, ibid. Beaucoup viennent des Poetes, des Orateurs, & des Peintres, 134, 138. Communes à tous les peuples pour autorifer leurs erreurs, 139, 142. Beau paffage de Bayle là dessus , 141. Les Parens en ont abusé contre les Chrétiens ; l'Eglife Romaine contre les Protestans, & les Protestans contre d'autres, tbid.

Travers ... les Savans y sont fort sujets, a.

Triangle: Dieu ne fauroit faire qu'il n'ait trois angles, a. 390

Tribur des Fous : établi à Alexandrie , b. 145. Les Astrologues y étoient sommis , ibid. TuTurenne: traversé par Louvois, 4. 113 Turin : la levée de son siège, causée par des intrigues de semmes, 4. 113

## V.

V ANINI: Athée de profession, b. 63 Vanné de 10us savoir : source d'erreur & d'ignorance, a. 5. Vice des Savans, 12, & sur-tout des Théologiens, ibid.

Vanité humaine : dure mortification pour elle, a. 206. Empêche les Savans d'avoûer

leur peu de connoilsances, 278

Vale: épuisé d'air, ses côtés se toucheroient & se briseroient, a. 387, 388
Vénisiens: se croient descendus des Trorens

4. 124
Verbe: Platon en admettoit un interne & un

externe, 4. 377

\*\*Périté\*: trois moïens établis par Gaffendi
pour la connoître, 4. 51. Ne fe doit
rechercher que par de bons principes, 3.
& par la lumière naturelle & la raison,
12. C'est aux Philosophes à la discuter,
53. Ne craint point le grand jour, 140.
Obscurcie par la Tradition & la prescription, 141. Toujours consorme à la raison,
187. Peut ressembler au mensonge, 244.

Tout homme de cabale en est à jamais privé, 225 Veriu : c'est le souverain bien, 4. 42. But de la science, ibid. Accessible, ibid. Moina produite par la Religion, que par l'éducation & la vaine-gloire, b. 132.

Vii

TABLE Vie de Marie Alacoque : Livre ridicule & abfurde , a. 123 Vierge (la Ste): personnage scandaleux, qu'un Moine lui fait jouer, a. 105, 106 Vierge : fottise des Astrologues touchant ce figne célefte, b. 151

Vin : desagréable à ceux qui n'en ont point en-

core bû , a. 111 Vin émétique : fort décrié par Patin, a. 273

Virgile: prête à Didon une passion chimérique pour Enée, a. 135. En est repris par Ausone . ibid. & defendu par d'autres , ibid. Admettoit l'ame du Monde, 311. Ses Vers sur ce sujet, ibid. Met l'ame dans le fang, 365. ou en fait un feu cé-

lefte, b. si Viviani : croioit l'ame matérielle , b. 63 Vrai : fouvent abandonné par l'incertain ou le

chimérique, a. 252 Vraisemblance : bien des Philosophes s'en oon-

tentent . a. 5 Unigenitus : cette Bulle , aussi inutile au bien de l'Etat, que les prétendues idées innées aux humains , b. 113

Univers: diverses opinions fur la nature, a. 313, Oc. Son bel ordre cru l'éfet fortuit des atômes, ou du hazard, 302. Composé du Soleil & de la Lune, selon les Egyptiens, 312. Son éternité combattue, 315, &c. Son bel ordre proposé, ivid. Raisons contre . 316. Difficultés de ces deux systèmes, 319, 320. Sa création, prouvée par l'Ecriture feule , 325

Universelà parte rei : inutilité de Logique, 4.196 Vuide :

Le a

Vuide: dispute vaine, mais amusante, a. 276. Admis par Gassendi, & nie par Descartes, 1831. Examen de cette question, ibid. & suiv. Rassons pour & content, 230. Comment les Gassendises l'éas-blissent, 401. & suiv. Réponses des Cartésiens, 404. Naturel qu'il y en airt, 407. & rouvé par la puissance d'annihiler, 416, & c. Sa nécessité établie par le mouvement, 418, & c.

Vuide immense: système de Newton, a. 47a. Difficultés qu'il renserme, ibid, cr., Pourquoi préférable à celui de Descartes, 475 Vuides (petits): un des principes des Gassen-

difles, 2a. 285, 407, 421, 448, 449
Pline, Horace, Cicéron, cités à cet égard,
116, 117. Doit être fui par eeux qui cherchent la vérité, 132, Agit plusen éclave,
qu'en homme libre & doité de raison, 6, 126.
Plus frappé d'idées outrées, que de la vérité, 141

## X.

X ENOPHANES: regardoit tout l'Univers comme une même chose infinie.

a. 365

Kénocrates: vertus qu'il attribuoit aux nombres, b. 52. Ce qu'il pensoit de l'ame, ibid.

## 468 TABLE DES MATIERES.

Ż.

ARETA: regardoit comme principes de toutes chofes la lumière & les tenèbres, a. 367

Zénon: donnoit un commencement au Monde, a. 314. Regardoit Dien & la matière comme les principes de la Nature, 373. & c'est le lystème de Spinosa mal développé. 176

loppé, 376

Zodaque: les fignes nommés par pur caprice
& fantaile, b. 145, 150, 151, & n'ont aucume reliemblance avec leurs noms, 145, 152.

FINDE LA TABLE DES MATIERES.

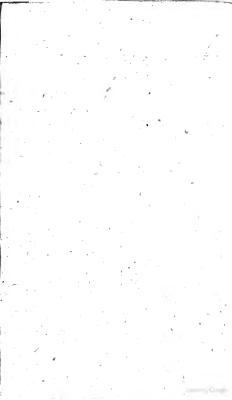







